





XI.III D 42

# ŒUVRES

MÉLÉES

D E

Mr. L'ABBÉ DEBERNIS,

EN PROSE ET EN VERS.

Nouvelle Epition Augmentée.





A G E N E V E,

Chez Antoine Philibert,

Libraire au Perron.

M. DCC. LII.





# TABLE

| D | Ε | S | P | Ι | Е | С | Ε | S  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |

| 8                                            |      |
|----------------------------------------------|------|
| CONTENUES EN CE VOLUM                        | E.   |
|                                              |      |
| I. Discours sur la Poësie. page              | 2    |
| II. EPITRES DIVERSES.                        |      |
| I. Sur le Gout, à Mr. le D. DE NIVERNOIS     | 15   |
| II. Sur les Maurs, à Mr. le Baron de Mo      | NT-  |
| MORENCI.                                     | 23   |
| III. Contre le Libertinage, à M. le C. De ** | 31   |
| IV. Sur l'Indépendance.                      | 38   |
| V. Sur l'Amour de la Patrie.                 | 42   |
| VI. Sur l'Ambition, à M. le D. de N.         | 47,  |
| III. POESIES DIVERSES.                       |      |
| I. Sur la Cour.                              | 49   |
| II. Sur la Superstition.                     | 50   |
| III. Sur l'Orgueil.                          | 5 L. |
| IV. Sur la Mode.                             | 53   |
| V. Sur la Vertu.                             | 54   |
|                                              |      |

|     | VII. Sur la Volupté.                           | - 5  |
|-----|------------------------------------------------|------|
| IV. | Reflexions sur les Passions & sur les Gouts, & | prin |
|     | cipalement fur l'Amour.                        | 6    |
| ٧.  | Suite des Réflexions sur l'Amour.              | 7    |
|     | le Nouvel Elifée, à Mr. De ***                 | 8    |

| VI. Réflexions fur la Métromanie           |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| L'Inconfigues pardentie                    | page 88   |
| L'Inconstance pardonnable : Ode Ar         | acréonti- |
| Portrait de l'Amour,                       | 97        |
| Le Temple du Plaifir.                      | 103       |
| Souther Plant                              | 109       |
| VII. Réflexione Gui la Contra de           | 1 31      |
| VIII. Réflexions fur le Gou de la Campagne | 1 37      |
| . Jul to Gout de la Campagne               | . 152     |
| · POESIES DIVERSES.                        |           |
| T -11                                      |           |
| I. L'Amour & les Nymphes, Ode A            | nacréon-  |
| tique.                                     | 161       |
| II. L'Amour Papillon, Ode Anacréon         | ique 161  |
|                                            | du Trairé |
| de la Mort par Sherlock.                   |           |
| IV. Description Poétique du Matin.         | 164       |
|                                            |           |
| VI. Inpromptu à une Dame de quatre-v       | 169       |
|                                            |           |
| VII. Réponse à une Dame qui demand         | 174       |
| corrigeat fes Vers.                        |           |
| VIII. Emire à Mar Diana                    | 175       |
|                                            | 177       |
| A. E. Mr. le Comto do Fano.                | 186       |
|                                            |           |
| XII. Epitre See Patering A St., 75, whip   | 196       |
| XIII. Epitre Aux Graces                    | 199       |
| VIV Pales 2 M. D. D.                       | 203.      |

DISCOUR

## DISCOURS

### SUR LA POESIE.

REBEUF, en embellissant l'idée de Lucain sur l'Ecriture, a donné, sans y penfer, une définition bien juste de la Poësse.

Phanices primi, fama si creditur, aust Mansuram rudibus vocem signare siguris.

\* Cest de lui que nous vient cer art ingénieux De peindre la parole, & de parler aux yeux; Et par des traits divers de figures tracées, Donner de la couleur & du corps aux pensées.

Ce dernier trait si heureux & si expressif auroit encore plus de force & de finesse, s'il

\* Il n'est peut - être pas aisé de citer quatre vers François où l'on ne pusifir reprendre quelque défaut, ou déstrer quelque beauté. Les vers de Brebens sur l'Ecriture sont fort estimés : cependant le troisséme de ces vers est très-sobble, & les régles exactes de la langue ne sont point observées dans le quarrième. Il faudrois dire de donner de la couleur, &c. & non pas donner. étoit appliqué à l'art des vers. On a éclairci, on a fixé tous les principes de la l'oëfie, en difant delle, qu'elle est l'art de donner du corps & de la couleur à la pensée, de l'action & de l'ame aux êtres inanimés.

Il suffit de penser pour être homme d'esprit, mais il faut imaginer pour être Poète, Horace, si grand Peintre dans ses Odes, ne se croit pas lui-même Poète dans ses Satyres & dans ses Epitres; il ne reconnoît de régles essentielles à la Poèsse, que les seuls principes

de la Peinture : Ut Pictura Poofis.

Les Ouvrages d'Homere, d'Hesiode & de Virgile, sont des galeries de Tableaux ouvertes à tous les amateurs des beaux Arts: Aussi les célébre Bouchardon, qui dans la partie du dessein peut justement être appellé le Raphaël de la France, a dit, en parlant d'Homere: Cest le Poüte des Peintres. On pourroit faire le même éloge de Virgile. En esset, quel Tableau de Michel-Ange a plus d'expression & de force que le combat de Cacus & d'Alcide dans le huitéme Livre de l'Enside? Par quels traits de feu ce terrible combat n'est-sil pas terminé!

Hic Cacum in tenebris incendia vana vomentem Corripit in nodum complexus, & angit inharens Elifos oculos, & ficcum fanguine guttur,

Et quelques vers après:

. Pedibusque informe cadaver Protrahitur. Nequeunt expleri corda tuendo Terribiles oculos, vultum, villosaque særis Pectora semiferi, atque extinctos faucibus ignes.

On trouve, à chaque page, dans Homere & dans Virgile, des tableaux de la derniere force ou de la plus grande vérité. C'est sans doute cette abondance d'images tirées du fein de la nature, qui a assuré de siécle en siécle à ces deux célébres Auteurs le titre de grands Poëtes. Si on ne les avoit jugés qu'en qualité d'hommes d'esprit, on auroit eu peut -être

bien des défauts à leur reprocher!

L'invention est l'attribut le p us essentiel, & le signe le plus infaillible du génie. En fait d'arts, qui n'invente pas ne mérite point le titre de grand homme. Mais l'homme inventeur n'est pas toûjours Poëte. Il ne le devient qu'en donnant à ses expressions cette couleur vraie & animée, qui distingue le style poetique de tous les autres styles. Convenons donc que l'art de peindre est le yrai talent des Poëtes, & que l'esprit, malgré toutes ses ressources, ne pourra jamais ni imiter le talent, ni le remplacer. Lucain avec de grandes beautés a confirmé cette maxime par son exemple; & le Traducteur de l'Iliade, si estimable d'ailleurs, ne l'a que trop prouvée de nos jours.

La nécessité de peindre s'étend à tous les

genres de Poesse. Tout Poete qui n'est pas Peintre n'est qu'un versificateur. Un grand tableau a le caractère & le mérite du Poëme Epique. La Chanson peut passer pour une espèce de mignature. Je crois qu'en faisant l'histoire des Arts sous le regne de Louis XV. on pourroit comparer le Salon d'Hercule peint par le- Moine, avec le célébre Poëme

de la Henriade.

La Nature entière est l'objet de la Poesse. Il faudroit donc, si les bornes de la vie & celles de l'esprit humain le permettoient, que le vrai Poëte est une connoissance générale de tout ce qui appartient à l'esprit & de tout ce qui est du ressort de la matiere. Les Poëtes ignorans font toujours de foibles copistes : ils peignent d'après des descriptions anciennes, empruntées elles-mêmes les unes des autres ; les agitations de la mer qu'ils n'ont fouvent pas vûës, l'horreur d'un naufrage dont ils n'ont jamais pli être les témoins, des batailles fans aucune connoissance de la guerre; & pour dire encore plus, ils osent quelquefois parler de gouvernement sans nulle teinture de politique; de mœurs, de passions, sans étude du cœur humain. Stériles dans les tableaux de la vie champêtre, ils ne décrivent jamais que les fleurs des prairies, le murmuré des ruisseaux, les pleurs de l'Aurore, & le badinage des Zéphirs: on voit qu'ils ne connoissent la campagne que par les jardins de

#### SUR L'A POESIE.

la ville, & qu'ils n'ont jamais obfervé avec des yeux de Peintre les différens speciacles des Gieux, & les accidens qui varient le tableau de l'Univers. Leurs descriptions sont chargées & consules: Pon n'y découvre auteun de ces traits hardis qui dévoilent la nature; leurs draperies dérobent les graces sans les orner. Les jeunes Poètes sur-tout donnent rarement aux objets différens le ton de couleur & le degré d'expression qui leur conviennent: ils consondent tous les genres de style, & peignent une danse de Vateau avec le pinceau sier des le Brun & de Posssin.

L'Anteur des Epitres qui composent ce Recueil, \* occupé depuis quelques années à persectionner un Poème contre les différens principes de l'Irréligion, a tobjours été convaineu de la vérité des maximes qu'on vient d'établir : heureux si en consacrant les lossifiss de la jeunesse à la défense de la vérité, il avoit pû embellir par des images intéressantes les systèmes abstraits de Physique & de Métaphysique qui entrent nécessairement dans le plan qu'il s'est proposé. Virgile qu'il a étudié avec soin, en use ainsi dans son Poème des Georgiques. Les matieres les plus séches s'ornent & s'enrichissent dans se mains ; il

<sup>\*</sup> Ce recueil d'Epitres est le premier hommage public que M. L. de B... ait rendu aux Belles-Lettres. Il désavoue tous les morceaux de Prose & de Vers qu'on lui a attribués.

lie avec un art admirable l'épisode au sujet, en forte que fans jamais abandonner fon plan, il le varie, & empêche que l'imagination ne fe croye captive dans les bornes où il la retient. On ne fera peut-être pas faché de juger si le Disciple a profité des leçons du Maître. \* Le Système de Spinosa si monstrueux dans fes principes, si horrible dans fes conféquences, sembloit prêter bien peu à la Poësie Françoise, brouillée de tout tems avec la Philosophie & fur-tout avec la Metaphysique. L'Auteur du Poeme contre l'Irréligion, a ofé exposer ce Système si abstrait. Le Public va juger s'il devoit s'en croire capable. C'est ainsi que commence le chant où il expofe & réfute le Spinosisme.

Enfin je vous revois, Bois antique & Cauvage, Lieu fombre, lieu defiert, qui dérobez le Sage Au luxe des Cités, à la pompe des Cours; Où, quand la raifon parle, elle convainc totijours; Où l'ame reprenant l'autorité fuprême, Dans le fein de la paix s'envifage elle-même. Esclave dans Paris, ici je deviens Roi; Cette grotte où je pense est un Louvre pour moi;

<sup>\*</sup> Dieu est tout, tout est Dieu, selon le système de Spinosi: les hommès, les animaux, les plantes sont des modifications de la Divininé. Il rétulte de ce principe que tout ce qui est, est bien, soit dans l'ordre physique, soit dans l'ordre moral.

La Sagesse est mon guide, & l'Univers mon Livre:
l'apprens à ressection pour commencer à vivre.
C'est ici que la fage & prosonde raison
De mon esprit capit s'etendit la prison;
Quand armé du siambeau de la Philosophie;
Je démasquai l'erreur que l'orgueil désse;
Que toléra long-tems le Batave séduit;
Et que jusqu'en nos murs le mensonge conduit.
Vous donc qui me suivez dans certe solitude,
Qui par des nœuds de sleurs m'attachez à l'étude;
Muse, rappellez-moi le mémorable jour,
Où la vérité même éclairant ce séjeur;
Du Dieu de Spinosa m'ôstrit la vive image:
Elle étoit s'ans bandeau, peignous-la sans nuage.

Loin du faste imposant & todiours onéreux, En d'utiles plaisirs couloient mes jours heureux. Tout entier à l'étude, à mes vœux, à moi-même; Du hardi Spinosa je creuciois le système: Et de son athéssime éclairant les détours, A Dieuqu'il outragea j'adressios ce discours. Descends, Grand Dieu, descends dans ma retraite obscure.

Pénétre mon esprit de cette elarté pure, Dont les sages témoins de ta félicité, Partagent avec toi l'heureuse immensité. Contre tes ennemis viens armet ma jeunesse; Enstame mon esprit, & jmûris ma sagesse:

Viens à moi, je t'implore... un feu pâle & foudain De ma grotte à ces mots remplit le vaste sein : Je crus être témoin de la chûte du monde : Les aftres égarés dans une nuit profonde, Et par leurs tourbillons vainement suspendus, Roulerent dans les airs enfemble confondus. Tout parut s'abîmer: moi leul calme & tranquille ; Je vis l'affreux cahos entourer mon atyle. Tu me donnois, grand Dieu! cette intrépidité, Plongé dans le filence & dans l'obtcurité. Le jour me fut rendu par un coup de tonnerre; Je vis fortir alors des débris de la terre Un énorme Géant; que dis-je! un monde entier; Un Colofle infini, mais pourtant régulier. Sa tête est à mes yeux une montagne horrible : Ses cheveux des forêts, son œil sombre & terrible Une fournaise ardente, un abîme enflâmé: Je crois voir l'Univers en un corps transformé. Dans ses moindres vaisseaux serpentent les fontaines, Le profond Océan écume dans ses veines: - La robe qui le couvre est le voile des airs ; Sa tête touche aux Cieux, & ses pieds aux ensers. Il paroît: la frayeur de mon ame s'empare: Mais dans le trouble affreux où mon csprit s'égare; Plus tremblant que soumis, plus surpris qu'agité, Je cherche en lui les traits de la Divinité, Lorsqu'abaissant vers moi sa paupière effrayante, Il m'adresse ces mois d'une voix soudroyante.

" Ceffe de méditer dans ce fauvage lieu, " Homme, plante, animaux, esprit, corps, tout " est Dieu.

"Spinofa le premier connut mon exiftence; "Je fuis l'être compler, & l'unique fubfiance; "La matière & l'esprit en sont les attribus; "Si je n'embraflois tout; je n'existerois plus. "Principe universel, je comprends tous les êtres; "Je suis le Souverain de tous les autres mattres; "Les membres disserns de ce vasse Univers "Ne composient qu'un tout, dont les modes divers "Dans les airs, dans les Cieux, sur la terre & sur

" l'onde " Embellissent entr'eux le théâtre du monde; »Et c'est l'accord heureux des êtres réunis . " Qui comble mes tréfors & les rends infinis. » Cesse donc de borner ma puissance divine; » Je fuis tout : tout en moi puise son origine, Ma grande ame circule, agit dans tous les corps, " Et selon leur structure anime leurs ressorts ; " Mais la sagacité ne s'échappe & n'émane "Qu'à travers le bandeau que m'oppose l'organe. "Si le voile est épais, l'esprit éclate moins : "S'il est plus délié, libre alors de tous soins, » Il brise le rissu de ses liens rebelles . » Et jusques dans le Ciel lance ses étincelles » De cet être ignoré , de cet être puissant , . Admire , & reconnois le portrait agiffant.

"Mon corps est le monceau de route la matiére; "L'auion des esprits forme mon ame entiére. " Il dit: mais de cent coups à la sois soudroyé, Comme un foible cristal le Colosse est broyé, L'obscurité s'ensuit, le jour ensin m'éclaire, Et tout s'offre à mes yeux dans la forme ordinaire.' Je vois, à Vérité, &c.

La Poësie, comme on vient de l'expliquer, est donc l'art de peindre la nature, en donnant à l'esprit la couleur des corps, & aux corps le feu & la vivacité de l'esprit. Faut-il s'étonner qu'elle ait conservé dans les siécles même les plus barbares un empire constant fur tous les hommes! Elle réunit les graces & les avantages des deux arts les plus aimables, la Peinture & la Musique. Elle imite le charme de la Peinture par les images, & les accords de la Musique par l'harmonie. Or le goût des tableaux & du chant est aussi naturel à l'homme que la faculté de voir & d'entendre. Il est presque impossible qu'avec des yeux & des oreilles on ne se prête tour-à-tour au plaisir de voir un objet bien imité, & au charme d'entendre des sons harmonieux. Il est donc permis de conclure que l'esprit agité par les douces impressions de la vûë & de l'ouie a dû nécessairement inventer l'art de la Poësie, qui est elle-même une espece de peinture & de musique. De-là ce goût universel des hommes pour les Vers, le Chant & les Tableaux.

Si les Philosophes, dont l'esprit est souvent plus férieux que délicat, plus juste qu'étendu, avoient pénétré dans les causes de la Poësie, de la Peinture & de la Musique, loin de proferire ou de dédaigner des arts si estimables, ils les regarderoient comme les effets nécessaires du rapport établi entre l'ame & les sens, & comme des plaisirs délicieux que l'Auteur de la Nature nous a ménagés. Un profond Géometre traite les vers de bagatelle : cependant il y a à parier que le grand Nevvton ne vivra pas austi long-tems que le vieux Homere. Tous les hommes n'ont pas ce degré de lumiere qui éclaire la route obfcure des Sciences, mais ils ont presque tous ce fonds de sentiment qui fusfit pour aimer, & pour exercer jusqu'à un certain point les Arts purement aimables.

Si ceux qui, confondant totijours la cause de la Poësse avec celle des Poëtes, la regardent comme une occupation dangereuse, pouvoient penser que l'art, indifférent par luimême, se prête aux vices comme aux vertus de l'Artisse; que la nature du talent Poëtique ne détermine pas les hommes à être vicieux; que la Prose auroit trop d'avantage sur les Vers, si elle avoit le pouvoir de reformer un mauvais naturel, ou de réprimer des pas-sions effrenées: si, dis-je, ils se donnoient le

tems de refléchir avant que de juger, ils se garderoient bien de décrier un Art innocent, exercé des sa naissance dans les Temples & aux pieds des Autels, consacré par la Lyré de David, par la plume de Job, par la voix des plus grands Prophètes; d'un Art ensin qui a fait d'âge en âge les délices de l'esprit humain & l'éloge des Princes qui l'ont protégé. Les vertus deviendroient inuitles pour la pofterité, si les talents n'en éternisoient le souvenir dans la mémoire des hommes.

Ainsi pour maintenir l'ordre de la societé & hâter les progrés de l'esprit, il faudroit tellement affujettir chaque citoyen aux obligations de son état, que les talens ne nuisiffent jamais aux devoirs, & que les vertus pussent toûjours subsister avec les connoissances. Il faudroit se souvenir que les Arts les plus frivoles en apparence, font enchaînés par un lien très-fort, mais presqu'imperceptible aux Arts qu'on croit les plus nécessaires. Malheur à celui qui oseroit rompre cette chaîne, & qui en retranchant les abus pourroit cesser d'encourager les fuccès. Il est aisé de démontrer que les Sciences les plus respectables & les plus utiles feroient bien-tôt abandonnées, si le goût étoit détruit. Ignore-t'on que le goût, en adoucissant la férocité des mœurs, en polissant le style barbare des Livres, en ranimant l'ardeur de l'étude, en ramenant l'esprit par le chemin de la vérité,

a étendu par gradation le cercle de nos connoissances? Mais comment ce goût restaurateur des Sciences les plus fublimes, auroit-il furmonté l'ignorance & la barbarie, sans le fecours des Arts aimables, tels que la Poëfie, la Peinture & la Musique? \* Par quelle fatalité arrive-t'il donc que les hautes Sciences, en étendant leur empire, rétrecissent celui des beaux Arts, & étoufent infailliblement ce même goût qui les avoit rappellées de leur exil, & qui les feroit renaître encore. si les hommes qui se lassent bien-tôt d'être scavans, retomboient dans leur premiere barbarie? Quel enchaînement admirable entre les Arts utiles & agréables! Eh? combien les plus grandes choses dépendent souvent des plus petites,

Il ne reste plus qu'un mot à dire des Epîtres qu'on donne au Public. L'occasion les a fait naître, la vérité les a dictées, la vertu s'y montre sans hypocrise, & la critique sans aucune teinture de satyre. On a tâché d'y éviter tous les défauts qui font craindre les Vers. Il falloit y répandre les graces qui les font aimer: mais le talent seul qu'on ne peut

<sup>\*</sup> La Poïfie eft în naturelle aux Hommes, que les Poations. Le premier Serivains de toutes les Nations. Le premier Ouvrage de Moyfe eft sans doute le beau Cantique qu'il fit après le passage de la mer rouge. Homere & Hésiode ont précédé tous les Historiens & tous les Philosophes de la Grece.

14

peut pas se donner, pouvoit les y faire naître. L'Auteur de ce foible essai invite les maîtres de l'Art à l'honorer de leurs critiques, il promet d'en profiter, & de ne jamais y répondre.



# EPITRES SURLEGOUT

ET

SUR LES MŒURS.

# E P I T R E I

### DE NIVERNOIS.

SAGES (ans loix, brillans fans imposture, Coulez mes vers, enfans de la nature: N'associate, que la main du hazard Améne tour, jusqu'aux regles de l'art. Le naturel est le sçeau du génie, L'appui du goût, l'ame de l'harmonie. Sacrisez à la simplicité
Le faux éclat d'un esprit brillansé. Rayon subit, étincelle imprérsé; Qui frappe, étonne, & jamais ne remus. N'imitez pas ce jargon languissant,

Ces vains essais d'un Poète impuissent, Qui destructeur sei jardins de Cythére, Ne peut sans rose habiller sa Glycere. Fryez encor les tours trop délicats, Des Conceni l'instile fracas, Tous les saux jours des sourneures nouvelles. D'un fade aureur pénibles bagatelles. En aiguisant, en limant de trop près, L'art assobile la pointe de sies trais, Trop de recherche avilit la peinture, Et d'un tableau fait une mignature.

L'orsqu'Arachné, sur des métiers divers L'aiguille en main , coloroit l'Univers , Oue de l'Olimpe elle étendoit le voile Ou captivoit l'Océan sur la toile; Le goût du vrai, mariant ses couleurs, · Leur ménageoit le teint même des fleurs Ce velouté, cette aimable jeunesse Dont la fraîcheur fait toute la richesse. Il leur donnoit ce ton de vérité, Original s'il est bien imité: Cet ordre prompt, ou lent dans les mances, Qui semble unir, & lier les distances, Affocier le soleil à la nuit, Et joindre l'ombre au jour qui la détruit. Par le succès Arachné pervertie, Avec le goût perdit la modestie, Et défiant la rivale de Mars,

### SUR LE GOUT.

Lui disputa l'empire des beaux arts.
Mais son orgueïl annonçois sa foiblesse;
Un seul regard lancé par la sagesse,
Ancantis l'ouvrage & le talent;
Arachné change, & son corps chancelant
Devient bientot un insecte inutile.
D'un vain réseau réparateur futile.
Que de trésors par Arachné perdus!
L'art seul lui reste, ou platôt son abus;
De ses filets la trame déside,
A nos lambris adroitement liée,
Offre un travail moins heureux que fini;
A force d'art, l'art lui-même est banni.

Il est encor des talens dans la France, Qui des neuf Sœurs nourrissen l'espérance; Mais je croirois qu'au frivole inclinés De la nature ils se sont décournés. Se pourroit-il, François, que notre verve Eut réveillé le courroux de Minerve; Qu'on est sond l'or du fécle passé, Pour y mèler un clinquant estacé? Le naturel s'est usé sons la lime; La symmétrie a banni le sublime; Et la clarté, ce stambau du discours, Palit, s'éteine, & fait place aux faux jours.

<sup>\*</sup> Trop de finesse affadit la saillie \* La Comédic.

De la piquante & fincére Thalie.

Dans un travail inutile à nos mœurs,
Plus d'un Newton fépare leurs couleurs;
Le Prisme en main marque leurs différences;
Et nous égare en leurs foibles nuances.
L'ari trop heureux d'infruire & d'amuser,
Est devenu l'art de subtiliser,
L'art de donner au gré de l'imposture;
Tout à l'esprit, & rien à la nature.
On ne rit plus, on sourit aujourdhui;
Et nos plaisirs sont voisins de l'ennui.

† Pourquoi faut-il que Melpomene en larmes; Le cœur rempli de tragiques allarmes, Et des transports d'un amour inhumain, S'abaisse, & vienne, un creuset à la main; Analiser les transports de sa stamme, Armer ses vers du sel de l'épigramme, De sa douleur combiner les regrets, Peindre totijeurs, n'intéresser jamais; A l'Entithése enchaîner la maxime, Et tendre plus au succès qu'à l'estime?

\* Plût aux neuf Sœurs qu'un Amphion nouveau Avec Lully conciliàt Rameau; Que, banniffant l'envie & la faryre; On accordàt les accens de leur Lyre. Le Dieu de Gnide & le Dieu des Concerts

La Tragédie. \* La Musique.

Out inspiré ces deux chantres divers: L'un du bon goût protecteur & modéle; Est de nos cœurs l'interprète fidéle; L'autre échaussé par le concert des Corps Rend avec seu leurs physiques accords., Que de l'amour l'un chante les ravages; L'autre les mers, la soudre, & les orages,

† J'aurois voulu que le Dieu des Romans Eût épuré la langue des amans ;
Que le remord , perfécureur du vicé ,
Fût son remède autant que son supplice.
L'amour si tourbe est pourrant ingénu ,
Libre , immodeste , il rougis d'être nû.
D'un ton naif peignez son imposture :
Que la pudeur préside à la peinture ;
Que la pudeur préside à la peinture ;
Cest un enfant , mais un enfant armé ,
Tyran jaloux du cœur qu'il a charmé.
Cruel , perfide , il sourit quand il blesse ;
Changez de ton , s'il change de soiblesse.

\* l'aurois aimé que, séconde en ses tours, Pleine d'un seu qui s'amime toujours, Notre sloquence est eu plus d'harmonie; Moins de recherche; & plus de vrai génie; Que noble & sorte, elle est marque ses train; Du Titien imité les portrais;

B 2

Les Romans. \* L'Eloquence.

Et du Rubens ravi le pinceau mâle. Voyez Hercule, & le jeune Céphale; Terrible & fier , l'un porte dans ses mains ; Et le repos, & l'effroi des humains. Un fourcil noir ombrage sa paupière : Son œil enfante & répand la lumiére : Et son front large, inquiet & troublé, Soûtient des Dieux le palais ébranlé. Tel est Alcide : amoureux de l'Aurore ; Céphale attend que l'Olimpe se dore ; Il abandonne aux Zéphirs, à leurs jeux; Le soin trop vain d'arranger ses cheveux. Au point du jour, ses tresses dénouées, Dans les forêts flottent abandonnées, Sans artifice, aimable, intéreffant, Il communique un transport qu'il ressent.

Enfans des arts, entre ces deux images Décidez-vous, diffinguez vos ouvrages Ou par les traits, ou par le coloris; Le naturel affiera leur prix.

Mais en fuyant la vaine dépendance
De l'art flérile, évitez l'abondance:
Qu'un voile fimple entoure vos appas;
Embelliffez, ornez, ne chargez pas.
Peres feconds, 'facrifiez fans peine:
Tous les enfans qu'une facile veine
Froduit fans choix, enfante fans dessein;

Ou laissez - les mûrir dans votre sein.

Si vous voulez imiter la nature . Il faut du luxe abjurer l'imposture ; Débarraffer vos fens appelantis Des faux plaisirs qui les ont pervertis: Au fond des cœurs, le sentiment sommeille; Le bruit des arts l'excite & le réveille: Mais à leur pompe attentif par effort, Il en gémit, succombe, & se rendort. Comment ranger sous de justes idées, Des passions qu'on ne voit que fardées? Comment gouter & peindre les plaisirs? On ne connoît que l'excès des désirs; En les outrant, on cherche à les éteindre: Il faut sentir, pour sçavoir l'art de peindre; Et de nos cœurs étendre dans autrui, Ce pur rayon du feu qui nous a lui.

De la nature, enfans moins indoches;
Les plaifirs purs n'étoient que plus faciles:
Mais, pour remplir notre cœur inconftant,
Du vrai bonheur l'art recula l'infant.
Les biens voitins perdirent leur amorce:
Plus éloignés, ils euren plus de force;
Nos fentimens plus viis furent moins doux;
'Le cœur moins tendre, & l'amour plus jaloux.

Heureux elui dont l'ame moins vulgaire; Cherche de Pan le temple solitaire; Qui, revenu des modernes erreurs; Connoît le prix des jardins & des fleurs; D'un jeune ormeau dont la tête naissante Soutient déja la vigne languissante; Qui des oiseaux écoutant les chansons; Rime des vers aussi doux que leurs sons: Dont les vertus; au simple accontumées; Du monde au loin contemplent les sumées; Qui libre ensin sous not to fortuné, Voit devant lui l'Univers enchaîné.

Toi, qui nourri dans le sein du grand monde; Aimes les steurs, le murmure de l'onde. Les chans naifs des bergers ingenus, Toi, dont les goûts sont amis des vertus, Reçois des vers que ma Muse en hommage Refuse aux grands, & n'accorde qu'au sage.' Si de ton sel ils languistent privés, Que dans tes mains ils brillent achevés; Mes sentimers aussi purs que ton style, Rendront du moins l'hommage moins stérile:



## EPITRE II.

#### A M. LE BARON

## DE MONTMORENCI

SI tes ayeux les Connétables ; Si les Coucis, les Châtillons, Et tant de Héros respectables, Dont Plutus usurpe les noms, Du fond de leurs tombeaux funèbres Où la mort les tient enchaînés . S'offroient vainqueurs de leurs ténebres Aux yeux des François étonnés: Quelle triffesse pour des hommes Si fiers, fi fimples & fi grands, De voir dans le siécle où nous sommes Le luxe confondre les rangs! De voir tant de flateurs commodes Encenfer nos folles erreurs Et sur l'inconstance des modes Régler les principes des mœurs! Aux traits de la plaisanterie De voir le zéle affujetti, L'amour facré de la Patrie

En paradoxe converti; La Religion en problême ; Le Sophisme en raisonnement, L'affreux Pyrrhonisme en système, Et la débauche en sentiment : De voir la beauté dissoluë, Proscrire par des ris moqueurs La flame tendre & retenue Qui brûloit jadis dans les cœurs, Et toujours foible sans tendresse, Totijours vive fans passion Immoler à l'illusion L'honneur, la gloire & la sagesse! De voir enfin la volupté, Esclave de l'hypocrisie, Sacrifier par vanité Les plaisirs permis de la vie, Pour servir dans l'obscurité L'intempérance, la folie, Et les vices que multiplie L'espoir de leur impunité! Quels jours, diroient ces fieres ombres, Ont suivi nos âges heureux! Quels voiles! quels nuages fombres Couvrent le front de nos neveux ! C'est la vertu, non la naissance Qui rend les héros immortels;

Et leurs monumens qu'on encense Sont devenus par sa puissance Moins des tombeaux que des autels. Eh pourquoi les noms que vos péres Ont illustrés dans les combats, Deviendroient - ils. héréditaires , Sileurs Vertus ne le sont pas? Vos mœurs n'ont plus que la surface Du vrai, de l'honnête & du beau. Votre amour est une grimace, Votre zéle un piége nouveau. L'esprit mêlé dans tous vos vices Leur donne un ton de dignité, Qui dérobe à des yeux novices L'horreur de leur difformité. La haine conduit sur vos traces Le phantôme de l'amitié: La noirceur par la main des Graces Etouffe en riant la pitié. Quelle différence d'ulages, Et quels contrastes dans les cœurs! Le tems avec de nouveaux âges Améne de nouvelles mœurs. Notre probité plus chrétienne Joignoit fans art & fans éclat La fermeté Stoïcienne A la franchise du soldat.

Moins fastueux dans nos promesses,

Moins fimules dans nos refus.
Nous ignorems l'indigne abus
De colorer par des toupleffes
Une amitié qu'on ne fent plus:
De faciner par des fineffes
Les yeux pénetrans des Burthus;
Sous les dehors des Regulus
De cacher les armes traitreffes,
Et les noirceurs des Manlius;
De conferver dans les baffeffes
L'air indépendant des Bratus;
Et le langage des Lucreces
Dans le culte impur de Venus.

26

Le peuple voyoit sans murmure

Le pouvoir des Grands & des Loix.

Assujette à ses emplois

Jadis l'opulente rôture

N'oseit aspirer à nos droits.

L'or n'illustroit pas autresois;

Et la Noblesse alle se exploits.

Quels jours oisse pour les critiques?

Mars annoblissoit les vainqueurs;

Point de contrats problématiques:

Plus clairs, plus vrais, plus authentiques;

Les tires étoient dans les cœurs:

Alors nos chars dans la carriére

Conduits par le fafte & le bruit, .
N'écrasoient pas sur la poussiére
Ce peuple avide qui vous suit.
Mais la serré mâle & guerriére;
Le zéle ardent, l'amour des Loix,
Du Louvre entr'ouvroient la barriére;
Et nous annonçoient à nos Rois.

Ami, ce portrait véridique, Si digne de nos beaux ayeux, N'est pas le travail phantastique D'un cerveau foible ou vaporeux: On n'y suit point du premier âge Le Roman tant de fois cité, Ni le pedantesque étalage Des beaux jours de l'antiquité. C'est un tableau que les Joinvilles Et les Commines ont tracé, Oui par le faste de nos Villes Est terni sans être effacé. Ces ages traités de Gothiques ; Etoient les âges des Bavarts : Siécles de la gloire & de Mars; Où les Vertus moins politiques Régnoient à la place des Arts. Les François nourris dans les armes Invitoient Bellone à leurs jeux; Les ris s'unissoient aux allarmes;

L'amour devenu belliqueux, Sons l'acier déroboit ses charmes Et les trésors de ses cheveux. Alors la tranquille innocence Etoit compagne des plaisirs; Et l'on vouloit que la décence Fut l'interprête des défirs. Mais cette Vertu fabriquée Qu'affichent encor les mortels; N'est plus qu'une idole tronquée Oui deshonore les autels. La politesse est une écorce Qui couvre un cœur fourbe ou leger; Le ton du monde est une amorce Qui nous en cache le danger: Le savoir, un vain étalage De mémoire & de vanité: Notre raison un badinage Où succombe la vérité. Mais comme l'esprit assaisonne, Et nos vicés & nos erreurs, Avec fuccès on déraifonne : Avec grace on flétrit les mœurs. Oh! j'aime mieux la Courtoisse De nos antiques Chevaliers, Que le fiel mêlé d'ambroifie De nos voluptueux guerriers. L'encens que brûloient pour leurs Dames Ces amis de la vérité,
Faifoit l'éloge de leurs flâmes
Et du pouvoir de la beauté.
Mais cette gloire diffamante
Qu'on cherche dans le changement;
Est à la honte de l'amante,
Un vice applaudi dans l'amant.

Illustre ami, que de folie, Que de néant dans les esprits! Tous les excès qu'on multiplie Sont prévenus par tes mépris: D'un œil philosophe & tranquille Tu vois les intrigues des Cours : Que ton exemple un jour mile En arrête à jamais le cours. Une Divinité volage Nous anime & nous conduit tous: C'est elle qui dans le même âge Renouvelle cent fois nos goûts; Ainsi pour peindre l'origine De nos caprices renaissans, Regarde une troupe enfantine; Qui par des tuyaux différens, Dans l'onde où le Savon domine; Forme des globes transparents. Un souffle à ces boules legères Porte l'éclat brillant des fleurs :

De leurs nuances passagéres
Un sousse les couleurs.
L'air qui les ense & les colore
En voltigeant sous nos lambris,
Leur donne, ou la fraicheur de Flore;
Ou le teint ambré de l'Aurore,
Ou le verd inconstant d'Lris.
Mais ce vain chef-d'œuvre d'Eole;
Qu'un sousse leger a produit;
Dans l'instant qu'il brille & qu'il vole;
Par un sousse s'évanouït.

François, connoistez votre image; Des modes vous étes l'ouvrage, Leur foussile incertain vous conduit. Vous séduitez: l'on rend hommage A l'illusion qui vous suit; Mais ce triomphe de passage; Effet rapide de l'usage; Par un autre usage est décruit.



## EPITRE III.

## CONTRE LE LIBERTINAGE,

A M. LE C. DE \* \* \*

Vous, qui sçavez donner les couleurs les plus sa-

Aux traits les plus hardis, aux plus vives images; Exécutez le plan que vous m'avez tracé, Et guidez un pinceau dans mes mains déplacé.!

Cette trompeuse erreur dont le monde est l'empire ;
Plus aimable à s'aisit que facile à décrire ;
Rivale de l'amour & sœur de la beaûte;
A qui Venus donna le nom de volupté ;
Dans un cercle rempli de jeunes Sybarites ;
Célebroit les douceurs des loix qu'elle a prescrites ;
Contente fi les cœurs lui portent pour tributs ;
Des plaissr ignorés ; ou de nouveaux abus.
Chaque moment ajoute au charme de l'entendre ;
Sa voix devient plus douce , & sa beauté plus tendre ;
Un sceptre de cristal arme ses jeunes mains ;
Et ce sceptre agité fait mouvoir les humains.
Quand tout-àcoup les chants des Faunes , des Bacichantes

Annonent à grand bruit le Dieu des Coribantes;
Bacchus vient sur fon char demander en vainqueur;
Et la main de la Nymphe, & son trône & son cœur.
Le Sayre enyvré; la Ménade essencée;
Sur les Systres aigus célébrent l'hyménée.
La volupé soupre; & d'un œil languissant
Invoque envain l'amour; & céde en rougissant.
A cet hymen forcé les Sylvains applaudirent;
Tous les bois d'alentour à leurs cris répondirent;
Et le Ciel en courroux maudit le monstre affreux
Que devoit mettre au jour ce couple malheureux;
Bien-êt l'événement constrma le préfage.

Des amours de Bacchus naît le libertinage,
Monstre dont les progrès rapides & constans
S'écendent sans effort & résistent au tems;
Ses beaux yeux sont remplis des charmes de sa mére,
Son cœur foible est ouvert aux excès de son pére,
Fourbe, il prend de l'amour & l'enfance & les traits:
La raison se déride en voyant ses attraits:
La jeuneste le suit sur la foi de ses charmes,
Badine avec son arc, se jouë avec ses armes,
Serre, brisé ses nœuds avec facilité,
Et prisé dans ses sers se croit en liberté.
Tranquille, elle sourit au Dieu qui la caresse,
Dans son bras amoureux l'imprudente le presse,
Quand tout-à-coup saisse d'une douce langueur,
Ses bras sont accables sous le poids du vainqueur.

A ce trouble inconnu la jeunesse allarmée Veut éviter les traits du Dieu qui l'a charmée; Mais hélas! ses combats se changent en plaisirs, Ses craintes en espoir, ses remords en désirs; Confute, elle retombe au milieu de ses chaînes; Un charme involontaire accompagne ses peines, Elle voudroit hair, elle ne peut qu'aimer, Son cœur cherche le calme & se laisse enslamer. C'est alors qu'à ses yeux se découvre l'abime ; Mais un chemin de fleurs le conduit jusqu'au crime : Le voile de l'erreur tombe enfin sous ses yeux, Et les vertus en pleurs s'envolent dans les Cieux. Insensible aux leçons, aux cris de la sagesse, La jeunesse se livre au vainqueur qui la blesse; Alors de faute en faute, & d'erreur en erreur, En epuisant le crime elle accroît son ardeur : Du poids de la raison son ame délivrée, Au torrent des amours s'abandonne enyvrée. Loix, fagesse, pudeur, mœurs, principes, vertus; A l'aspect du plaisir qu'êtes-vous devenus? Le tems suit la jeunesse : il la presse , il l'arrête ; Et blanchit les trétors qui couronnoient sa tête. Le plaisir est détruit, l'amour n'a plus de traits, Mais l'habitude reste au défaut des attraits : Le mépris, le dégoût remplissent sur ses traces, Le trône qu'occupoient les talens & les graces,

Et la mort tranche enfin des jours infortunés Dans le sein des amours si long-tems profanés . . Fils chéri de Bacchus, trompeur libertinage, A ces honteux excès tu connois ton ouvrage: Couché sur les gazons qu'épargnent les hivers , Tu ris de voir le monde en proye à ces travers ; Viens toi-même éclairer l'excès de ta folie, Dans ces lieux où la France imite l'Italie \* Lucinde & Cidalis par l'hymen enchainés; Volent aux jeux publics, de myrtes couronnés; Lucinde à la douceur ajoûte la finesse, Le Parterre charmé contemple sa jeunesse; De ses regards errans démêle le motif, Et de son innocence arbitre décisif, Fixe sans balancer le moment de sa chûte; Bien-tôt la toile vole, & l'arrêt s'exécute. En essain de flateurs perfides, mais charmans; Qui sans vouloir aimer portent le nom d'amans, Brillent dans les balcons, & volent autour d'elle : Dans leurs discours légers la faillie étincelle ; L'art d'orner le frivole & d'embellir les riens Seme de mille fleurs leurs brillans entretiens. A tous les mouvemens Lucinde intéreffée , Cherche à déterminer son ame embarrassée. Art de Semiramis, miracles de Linus, Charmes d'Anacréon, prestiges de Venus, Plaisir touchant des pleurs, sentimens de la joye;

<sup>\*</sup> L'Opera.

Tout ce qui plaît, qui charme, à ses yeux se déploye; Elle cede, elle perd un reste de fierté, Et prépare son cœur à l'infidélité. Dans les sombres détours d'une scène éclatante L'époux a prévenu son épouse inconstante, Et sa main libérale achéte au plus haut prix Un repentir suivi de honte & de mépris.

Du spectacle au souper le jeu remplit l'espace; La nuit se leve en vain; un jour nouveau l'efface. Bien-tôt dans un falon par Comus éclairé, On vole à ce festin si long tems désiré, Ordonné par le luxe & la délicatesse, Apprêté par le goût, loué par la mollesse." Là, tous les sens flatés sans être satisfaits, S'aiguisent par degrés, ne s'émoussent jamais : Au troisiéme nectar que verse la folie, L'ame s'épanoüit, la langue se délie, Et l'esprit libre enfin au milieu de ses fers Vole avec le champagne, & le fuit dans les aire? Alors les traits malins de la plaifanterie Troublent de la raison la sage rêverie: Qu'elle regne, dit-on, quand le soleil nous luit : Le flambeau de l'amour est l'astre de la nuir. Ainsi tous les excès sous un maique commode; Se gliffent sourdement & se tournent en mode, Il suffiroit alors pour étendre leur cours, Qu'un écrit scandaleux leur prêtât son secours; C 2

Le monde a de son sein exilé la science, Mais il sçait par l'usage annoblit l'ignorance; Il prête à nos discours ce vernis animé, Ce ton enfin, ce ton plus senti qu'exprimé. Cependant sur la foi d'un certain formulaire, Il voile nos défauts & donne l'art de plaire; De l'esprit, du mérite, arbitre universel, Il condamne à la hâte, & juge sans appel. Ouelques foibles secours puisés dans la lecture; Quelques faits recuëillis dans une source impure; Sont la base & le fonds de ce Juge insensé, Paresseux à s'instruire, à corrompre empressé. O vous, qui satisfaits de vos courtes lumiéres, Ne cherchez, n'enlevez que la fleur des matieres, Laissez en d'autres mains les fardeaux accablans Et ne surchargez pas vos débiles talens. Et vous, de qui les soins bornés à la parure; Retranchent à l'esprit toute sa nourriture; Qui, le bras appuyé sur un pompeux carreau; Arrangez la nature en tournant le fuseau : Croyez que ces Auteurs, dont votre ame est charmée; Ont le cœur d'un Tiran & les bras d'un Pigmée : Leur exemple entraîna votre esprit libertin, Connoissez leurs erreurs, & tremblez pour leur fin: Ils n'ont jamais senti le solide avantage De rendre aux Loix, aux Dieux un légitime hommage: Ils ont vuque le monde offroit tout son encens A la beauté du jour, à l'idole des sens;

Qu'à peine quelques grains conservés en silence Fumoient obscurément aux pieds de l'innocence; Et qu'enfin les autels d'Amour & de Plutus, Avoient rendu désert le Temple des vertus. Ils ont vû Flore errante, Arphile à demi nue S'engager sans pudeur, rompre sans retenuë, Remplir le monde entier de leurs égaremens, Et compter en un mot leurs jours par leurs amans. Ils ont vû triompher ces tyrans des familles, Ces fameux corrupteurs des meres & des filles, Qui galans sans décence, amoureux sans désirs, Ne cherchent que l'éclat dans le sein des plaisirs; Qui loin d'ensevelir la liste de leurs crimes, Exposent au grand jour le nom de leurs victimes : Ils ont dans cette école accoutumé leurs cœurs A flater la licence, à mépriser les mœurs, A tolerer le vice, & non le ridicule, A couronner l'excès, à fiffler le scrupule, A ne connoître enfin, esclaves factieux, Que leurs penchans pour loix, & leurs plaisirs pour Dieux.



C :

## EPITRE IV.

## SUR L'INDEPENDANCE.

Qur foule aux pieds l'orgueil, le luxe & l'abondance,

Oui vit content de peu, connoît l'indépendance; Au-deffus de la crainte, au-deffus de l'espoir, La régle de son cœur est la loi du devoir. Juge fans passion, censeur sans ameriume, Aux fureurs des partis il ne vend point sa plume : En prodiguant le fiel & l'encens tour à tour, Il ne sait point servir & la haine & l'amour. Des rayons de la foi son ame pénétrée, Aux conseils de l'erreur a sermé toute entrée : Trop fier, trop vertueux, pour adorer les Grands 3 Il pese avec sagesse, & les noms & les rangs; Son esprit éclairé craint qu'on ne le soupçonne De confondre à la fois le titre & la personne: Et qui veut mériter son culte & ses tributs . A la place des noms doit offrir des vertus. Né pour l'obeiffance & non pour l'esclavage; Du Temple au pied du Trône il porte son hommage Et lorsque sa raison s'arme contre la Loi, Il l'enchaîne aux Autels & l'immole à la Foi.

Mais ne supposez pas qu'un zéle finatique
Couvre de ses desseins la marche politique.
Spectateur inconnu dans ce Vaste Univers,
Ses yeux sur les grandeurs sont soiblement ouverts:
Il n'est rien dans les Cours qu'il adore, ou qu'il brave,
Ourrager est d'un sou, stater est d'un soilave.
Il faut bannir l'audace & non la liberté,
La balance à la main peser la vérité,
Ne joint troy éclairer le néant où nous sommes,
Re point troy éclairer le néant où nous sommes,
Et respectant toijours le Pontise & les Rois,
Nous taire, mais ofer faire parler les Loix.

C'est ainsi que soûmis au joug de la prudence; Nous soutenons les droits de norre indépendance. Ami, lorsque l'hiver entouré de frimats Soussile du sond du Nord la glace en nos climats à Lorsqu'assis sous note où les Muses président, Où la vérité parle, où les sronts se dérident; Eclairés par l'Histoire, amusés par les Vers; A notre Tribunal nous citons l'Univers.

La Cour offre à nos yeux de superbes esclaves, 'Amoureux de leur chaîne, & siers de leurs entraves, Qui tossjours accablés sous des riens importans, Perdent leurs plus beaux jours pour saiss des instans. Qu'il est doux de les voir dévorés d'amertume, S'ennuyer par état, & ramper par codume; Tomber servilement aux pieds des savoris; Des biens des malheureux mandier les débris; Et du vil intérêt ministres & victimes, Perdre dans les revers le fruit de tant de crimes!

Heureuse, disons-nous, la douce obscurité, Qui des sers de la Cour sauve la probité:
Mais plus heureuse encor la sagesse constante
D'un mortel teut-puissant, que nul appas ne tente;
Qui, semblable à Burrhus, vertueux sans orguëil,
Evite le danger sur le bord de l'écuëil,
Qui dans les ssots bruyans d'une Cour importune,
Aux pieds de la Justice enchaîne la fortune.

Un esprit libre & sage erre avec suresé
Dans les cercles divers de la societé.
Sévere sans aigreur, & sier sans insolence,
Vis sans emportement, calme sans indolence,
Exact observateur de l'usage inconstant,
Il s'abaisse à propos, se resserve ou s'étend:
Pour la seule vertu totijours invariable,
Il soussire les méchans sans devenir coupable.
Tel l'astre biensaisant qui régle les saisons,
Eclaire un Lac impur sans souller ses rayons.

Prêtons-nous s'agement aux miseres humaines: Plaignons l'homme captif sans partager ses chaînes. Ami, n'achetons point aux dépens des vertus, L'inconstante faveur de l'aveugle Plutus.

#### SUR L'INDEPENDANCE.

Un Dieu sage a pesé dans la même balance
Les différens états de l'humaine opulence.
Loin de l'aisance honnête il bannit les remords;
Il joint la peine aux rangs, & les soins aux tresors;
Et pour nous conserver une ame non commune,
Son bras de nos foyers écarte la fortune.
Evitons les erreturs de l'indocilité,
Et les honteux excès de la crédulité.

Que je vous plains, 8 vous, dont l'esprit tributaire; De qui veut l'affervir esclave volontaire, Prêt à tout soûtenir comme à tout renverser, Attend avec respect un ordre pour penser! Yous, intriguans obscurs, ambitieux reptiles; Asservis des l'enfance à des dehors utiles , Qui marchez vers le Trône à l'ombre des autels, Et ne chantez les Dieux , que pour plaire aux mortels : Et vous froids complaisans, dont l'ame mercenaire Epouse sans remords le vice qui peut plaire; Flexibles instrumens des passions d'autrui, Vivez dans l'esclavage, & mourez dans l'ennui. J'aime mieux un tilleul que la fimple nature Eleve sur les bords d'une onde toûjours pure, Qu'un arbuste servile, un lierre tortueux, Qui surmonte en rampant les chênes fastueux.



## EPITRE V.

## SUR L'AMOUR DE LA PATRIE.

E vous saluë, ô Terre, où le Ciel m'a fait nastre! \* Lieux, où le jour pour moi commença de paroître, Quand l'aftre du Berger brillant d'un feu nouveau, De ses premiers rayons éclaira mon berceau. Je 1 evois cette plaine où des arbres antiques Couronnent les dehors de nos maisons rustiques: Arbres, témoins vivans de la faveur des Cieux, Dont la feüille nourrit ees vers industrieux Qui tirent de leur sein notre espoir, notre joie, Et pour nous enrichir s'enferment dans leur soie. Trésor du laboureur, ornement du Berger, L'olive sous mes yeux s'unit à l'oranger. Que j'aime à contempler ces montagnes bleslatres Qui forment devant moi de longs amphithéâtres, Où l'hyver regne encor quand la blonde Cerés, De l'or de ses cheveux a couvert nos guérets! Qu'il m'est doux de revoir sur des rives fertiles Le Rhône ouvrir ses bras pour séparer nosalises, Et ramassant enfin ces trésors dispersés,

<sup>\*</sup> Ceue Epire a été commencée auprès du Pont S.Esprit ; en Languedoc.

Blanchir un Pont bâti sur les flots courroucés! D'admirer au Couchant ces vignes renommées Qui courbent en festons leurs grappes parfumées; Tandis que vers le Nord des chênes toujours verds Affrontent le tonnerre & bravent les hyvers! Je te faluë encor, ô ma chere Patrie! Mes esprits sont émus; & mon ame attendrie Echappe avec transport au trouble des palais, Pour chercher dans ton sein l'innocence & la paix. C'est donc sous ces lambris qu'ont vêcu mes ancêtres! Justes pour leurs voifins, fidéles à leurs maîtres, Ils venoient décorer ces balcons abattus, Embellir ces jardins, aziles des vertus, Où, sur des bancs de fleurs, sous une treille inculte; Ils oublicient la Cour & bravoient fon tumulte. Chaque objet frappe, éveille, & fatisfait mes sens: Je reconnois les Dieux au plaisir que je sens. Non, l'air n'est point ailleurs si pur, l'onde si claire : Le Saphir brille moins que le Ciel qui m'éclaire, Et l'on ne voit qu'ici , dans tout son appareil , Lever, luire, monter, & tomber le soleil.

Amour de nos foyers: quelle est votre puissance? Quels lieux sont préserés aux lieux de la naissance? Je vante ce beau Ciel, ce jour brillant & pur, Qui répand dans les airs Por, la pourpre & Pazur; Cette douce chaleur, qui mûrit, qui colore Les trésors de Vertunne & les présens de Flore;

## 44 EPITRE V.

Un Lapon vanteroit les glaces, les frimats Qui chassent loin de lui la fraude & les combats: Libre, paissible, heureux dans le sein de la terre, Il n'entend point gronder les foudres de la guerre. Quels stériles déserrs, quels antres écartés Sont pour leurs habitans sans grace, & sans beautés? Virgile abandonnoit les sêtes de Capouë, Pour réver sur les bords des Marais de Mantouë, Et les Rois indigens d'Ithaque & de Seyros, Préséroient leurs rochers aux marbres de Paros.

En vain l'ambition, l'inquiéte avarice,
La curiofité, le volage caprice,
Nous font braver cent fois l'inclémence des airs;
Les dangers de la Terre, & le péril des Mers.
Des plus heureux climats, des bords les plus barbares;
Rappeilés fourdement par la voix de nos Lares
Nous portons à leurs pieds ces métaux recherchés;
Qu'au fond du Potofi les Dieux avoient cachés.
Affis tranquillement fous nos foyers antiques,
Nous trouvons dans le fein de nos Dieux domeftiques
Cette douceur, ce calme, objet de nos travaux,
Que nous cherchions envain sur la terre & les eaux,

Tel est l'heureux esser de l'amour de nous-mêmes : Utile à l'Univers , quand il n'est point extrême , Cet amour trop actis pour être concentré , S'échappe de nos cœurs , se répand par dégré Sur nos biens , sur les lieux où nous primes naissance ; Jusques sur les témoins des jeux de notre enfance. C'est lui qui nous rend cher le nom de nos ayeux, Les destins inconnus de nos derniers neveux, Et qui trop refferré dans la sphere où nous sommes, Embrasse tous les lieux, enchaîne tous les hommes. L'amour propre a tissu les différens liens Qui tiennent enchaînés les divers Citoyens : L'intérêt personnel, auteur de tous les crimes; De l'intérêt public établit les maximes. Oiii, lui seul a formé nos plus aimables nœuds. Nos amis ne sont rien, nous nous aimons en eux. Vous qui nommez l'amour une étincelle pure, Un rayon émané du fein de la nature, Détruisez une erreur si chere à vos appas. Aimeroit-on autrui, fi l'on ne s'aimoit pas? Ces transports renaissans à l'aspect de vos charmes, Ces foins mêlés de trouble, & ces perfides larmes; Sont des tributs trompeurs qu'un amant emporté Offre au Dieu des plaisirs, bien plus qu'à la beauté.

L'amour des Citoyens ne devient légitime Que par le bien public qui le regle & l'anime. Malheur aux cœurs d'airain qui tiennent en prison Un feu né pour s'étendre au gré de la raison, Un amour dangcreux que l'intérêt allume, Qui trop long-tems captif s'irrite & nous consume? Tels les terribles feux dont brâlent les Tirans, Comprimés par la terre enfantent les Volcans

## 46 EPITRE V.

Ainsi vit-on jadis dans Rome & dans Athenes
Le peuple heureux & libre, ou courbé sous les chaînes [s
Selon que l'amour propre obéssifant aux loix,
De la Patrie en pleurs reconnosissoit la voix.
Ainsi dans tous les tems l'intérêt domestique
A balancé le poids de la cause publique.

Amour de la jultice, amour digne de nous; Embrasez les mortels, croissez, étendez-vous. Consumez, renversez ces indignes barriéres, Ces angles meurtriers qui bordent les frontiéres; Ces remparts tortueux, & ces globes de ser Qui vomissen sur nous les slames de l'enser. Faut-il que nos fureurs nous rendent nécessaires Les glaives que forgea l'audace de nos peres? Faut-il tosjours attendre, ou craindre des revers; Et gémir sur le bord de nos tombeaux ouverts!

O mœurs du fiécle d'or, ô chimeres aimables! Ne faurons-nous jamais réalifer vos fables ? Et ne connoûtrons-nous que l'art infruêtueux De peindre la vertu fans être vertueux ?



# EPITRE VI.

## A M. LE D. DE N.

LA fortune ingrate & trompeuse, M'appelle, un trésor à la main : L'Ambition vaine & flateufe De la Cour m'ouvre le chemin. Crois-tu que mon ame affamée D'un titre nuisible au repes, Aime à respirer la fumée De l'encens que brûlent les lfots! Crois-tu, qu'aveugle, je confonde Le mérite & la dignité; L'hommage servile du monde Et le tribut de l'équité ? Crois-tu que censeur hypocrite De la mollesse des mortels, Je veiille, indolent Sybarite, M'endormir aux pieds des autels? Non: tu connois trop ma droiture; Coupable par fragilité, Mais ennemi de l'imposture;

Je ne joins pas l'impiété Aux foiblesses de la nature. Oüi, les Dieux m'ont affez donné. Et que m'importe, si tu m'aimes, De charger de vains diadêmes, Mon front d'olive couronné? Le Ciel ne m'a point condamné A traîner mes jours dans le faste; A languir dans un Palais vaste. Plus délicat qu'ambitieux J'aime un bonheur doux & facile, Le superflu m'est inutile, Et l'appareil m'est odieux. J'aime les fruits délicieux Dont nos espaliers se couronnent: Voisins de la main & des yeux Ils s'offrent moins qu'ils ne se donnent. Mais je n'irai pas affronter Un peuple de dragons avides, Pour la gloire de disputer Les pommes d'or des Hespérides:

La fanté, le plus grand des biens, File tous les jours de ma vie; Que de mille fiécles fuivie Elle veille au bonheur des tiens! Si je revois fleurir encore Les mirthes de tes jeunes ans;
Si je revois naître l'autore
Des premiers jours de ton printems;
Et, si ma muse enorgueïllie
De marcher de loin sur tes pas;
Unit l'estime de Délie
Aux susfrages de Maurepas:
C'en est fait, le globe où nous sommes
Comme un point s'échappe à mes yeux;
Et plus heureux que tous les hommes
J'ai bû dans la coupe des Dieux,

#### SUR LA COUR.

HEUREUX qui n'a point vû le dangereux féjour;
Où la fortune éveille & la haine & l'amour;
Où la vertu modeste; & toûjours poursuivie;
Marche au milieu des cris qu'elle arrache à l'envie.
Tout présente en ce lieu l'étendart de la paix:
Où se forge la foudre il ne tonne jamais:
Les cœuis y sont émus, mais les fronts y sont calmes;
Et toûjours les Cyprès s'y cachent sous les palmes.
Théatre de la ruse & du déguisement,
Le poison de la haine y coule sourdement.
Il n'est point à la Cour de pardon pour l'ossense.

## 50 POESIES DIVERSES

Hommes dans leurs arrêts, & dieux dans leur ven 
geance,

Les Courtians cruels reflect toijours armés
Contre des ennemis que la haine a nommés.
Par-tout j'y vois errer la tombre jalousse,
Qui cachan: le poignard dont elle s'est saisse,
Imprime sur son front les traits de l'amitié,
Appelle sur ses pas l'amour & la pitié,
Redouble les sernems, s'abandonne aux allarmes;
Et prépare son fiel, en répandant des larmes.
La fureur dans le cœur; & la paix dans les yeux;
Même en les invoquant, elle trahit les Dieux;
Elle attaque, à la fois, le nom & la fortune;
La gloire l'ébloüt, la grandeur l'importune.
Fuyez de cet aspic les yeux étincellans:
Il vous perdra, mortels, s'il connoît ves talens.

## SUR LA SUPERSTITION.

DE la crédule erreur, ce tyran du vulgaire, Naquit un monstre affreux que le faux zéle éclaire; Qui respecté du peuple, & redouté des Grands Sur ce vatte Univers traine se pas errans. L'Egypre lui fournit une retraite impure, D'où le monstre vola sur toute la nature. Les Médes, les Perfans, les Grocs & les Romains Sucérent le poifon préparé par fes mains. Erreur de Plebeien, politique des Sages, Vous triomphiez alors, augures & préniges: Inventions du Prêtre, & maximes des Rois, Sur le trône & l'autel vous étendiez vos droits. Ce tems affreux n'eft plus; mais votre Souveraine Des aveugles Mortels fera toñjours la reine. Les Etats ont changé, la Superfition Todjours ferme a fuivi leur révolution.

Par elle la vengeance inventa la magie.
L'ignorance entraîna la fausse astrologie,
La laideur découvrit les foibles talismans,
Pieges que rompt todjours l'adresse des amans.
Par elle la terreur dans les retraites sombres vit en tremblant des corps qu'elle prit pour des ombres;
Et de phanômes vains peuplant l'air & les cieux,
Fit une vérité de l'erreur de nos yeux.

#### SUR L'ORGUEIL.

JE t'appelle, & tu fuis, ô nature, ô ma mere! Ton front elt afliégé d'une triftesse amére. Tes yeux dont les regards embellissoient les sleurs Languissent inondés d'un déluge de pleurs.

#### 72 POESIES DIVERSES

Qui peut autour de toi répandre ces ténébres? Quel fang vient de couler fur tes lambeaux funèbres & Quel barbare a flétri le fein qui l'anima? Quel monttre a méconnu la main qui le forma? L'orguëil, me répond-elle : il trahit la nature, Dans mes flancs déchirés j'ai senti sa morsure. Dès qu'il put les connoître il sappa mes autels ; Et vola de mon fein dans le cœur des mortels. Là, comme en un miroir, le monftre se contemple : Il y régne adoré tel qu'un Dieu dans son Temple; Ses traits ensevelis sous un fard apprêté Laissent à sa laideur l'ombre de la beauté; Les parfums les plus doux, & l'encens le plus rare Fument iur les autels que sa vanité pare. L'amour dont il s'enflamme est son seul aliment. Et les vertus d'autrui sa honte, & son tourment. Il n'est rien de si pur que l'orgueil ne profane, Rien de si révéré que l'orgueil ne condamne. Introduit dans les cœurs qu'il n'a point avilis, In ferpent tortueux il fonde leurs replis; Si parmi leurs vertus une foiblesse errante Ternit de ce miroir la glace transparente; Il la fuit sourdement de détour en détour ; L'annonce avec éclat, & l'expose au grand jour ; Mais fi la vérité demasquant l'artifice, De fes projets obscurs ébranle l'édifice, Quels attentats affreux, quels deffeins, quelle horreur! L'orguëil humilié devient bien-tôt fureur, Ce n'est plus un serpent qui rampe sur la terre, C'est un géant armé qui brave le tonnerre; Qui pour anéantir l'auguste vérité, Iroit jusques au lein de la Divinité, Percer de mille coups sa rivale obstinée, Et blasphemer le Dieu dont elle est émanée;

#### SUR LA MODE.

LA Mode est un tyran des mortels respecté; Digne ensant du dégoût & de la nouveauté; Qui de l'Etat François dont elle a les sustrages; Au-delà des deux mers disperse les ouvrages, Augmente avec succès leur immense cherté Selon leur peu d'uiage, ou leur fragilité. Son trône est un miroir dont la glace insidelle Donne aux mêmes objets une forme nouvelle. Les François inconstans admirent dans ses mains Des trésors méprisés du reste des humains. Assilé à ses cô.és., la brillante parure Essaye, à force d'art, de changer la nature. La beauté la consulte, & notre er le plus pur N'achete point trop cher son rouge & son azur. La Mode assiliéit le Sage à sa formule; .

## 54 POESIES DIVERSES

La fuivre est un devoir, la fuir un ridicule.
Depuis nos ornemens jusques à nos écrits
Elle attache à son gré l'estime ou le mépris;
Ertéglant tour à tour tous les rangs où nous sommes;
Elle place les sots & nomme les grands hommes.

## The second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec

## SUR LA VERTU.

Left une vertu dont la puissance active Commande aux passions, les calme, ou les captive; Arrache enfin notre ame à la féduction , Au sein de ses erreurs désabuse Ixion, Et d'un plaisir plus vrai lui présentant l'image; Dans ses bras enchantés diffipe le nuage. Que nos cœurs font heureux quand la loi du devoir De nos plus doux penchans confirme le pouvoir ! Il est une vertu: qui résiste à ses charmes Vivra dans les douleurs, gémira dans les larmes ; Et devant elle un jour, malgré tous ses efforts, Portera pour tribut le poids de ses remords. Des mortels les plus sourds sa voix est entenduë: L'ame qui fuit ses bras y retombe éperduë. Qui connut son pouvoir, qui sentit sa douceur; Pourroit-il la confondre avec son oppresseur? Avec le vice impur, ce complaifant barbare;

#### POESIES DIVERSES.

55

Qui souffle daus nos sens les flammes du tartare, Nous laisse moissonner quelques stériles sieurs, Silr, après nos plaisirs, d'éterniser nos pleurs. Si la vertu n'est rien , pourquoi l'humble innocence A-t'elle sur nos rœurs conservé sa puissance? D'où vient qu'une bergere affire sur les seurs, Simple dans ses habits, plus simple dans ses mœurs; Impose à ses amans surpris de sa sagesse? Severe avec douceur, & tendre sans foiblesse, Elle a l'art de charmer fans rien devoir à l'art. Son devoir est sa loi; sa désense un regard, Qui joint à la fierté d'un modeste silence, Fait tomber à ses pieds l'audace & la licence. D'où vient qu'un Villageois aisis sous un ormeau, Juge des différends qui naissent au hameau? Pauvre, chargé de soins, & consumé par l'âge, Qui peut l'avoir rendu le Dieu du voisinage? Les Pasteurs rassemblés viennent autour de lui Chercher dans ses lecons leur joie, & leur appui. Eh! ne voyez-vous pas qu'amant de la Sagesse Il est juste sans faste, & prudent sans fin sie, Et que l'intégrité conduitant ses projets, De ses Concitoyens il s'est fait des sujets? La verru sous le chaume attire nos hommages ; Le crime sous le dais est la terreur des Sages.



56

#### SUR L'HOMME.

( )U 1 , l'homme si rempli du soin de se connoître ; Ne sçait ni ce qu'il est, ni ce qu'il veudroit être. Honteux de commencer, puni de différer, Malheureux de sçavoir, coupable d'ignorer, Déchiré de remords, rongé d'inquiétudes, Trifte dans ses loifirs , lassé dans ses études ; Il n'a d'autre bonheur que l'art de s'éblouir , Et d'abuser son cœur si facile à trabir. Cet homme en même tems libre dans ses entraves ; A la fierté des Rois fous l'habit des esclaves. Occupé d'un instant qui s'éloigne de lui; Ennuyé, fatigué de lui-même & d'autrui; Différent, inégal, & cependant le même ; Il aime qui le hait, ou déteste qui l'aime. Amusé par des riens, les plus vastes projets Offrent à son esprit de trop foibles objets. Tout irrite ses goûts, sans remplir son envie : Il abrége ses jours, & regrette la vie! Dans ce vaste Univers il se trouve borné ; Er de l'illusion joilet infortuné, Pour appaifer l'ardeur de sa soif témeraire Il crée à chaque instant un monde imaginaire; L'antiquité du nom l'appreche du néant,

Et le nain est toûjours à côté du géant. Plus il fait remonter sa race renommée, Plus il touche au limon dont Eve fut formée: Sa raison lui soumet les lions rugissans; Mais lui-même obéit à la fougue des sens. Au lieu de l'éclairer , ses lumieres le flatent : Loin d'élever son cœur, ses passions l'abattont : Il ne jouit de rien en essayant de tout, L'ambition en lui n'est qu'un affreux dégoût ; L'orgueil une foiblesse insolente ou soumise, Qui subsiste aux dépens d'une estime surprise: L'avarice est la peur de manquer d'un secours, Qui nourrit son espoir & le trahit toûjours: Le courage brutal, une terreur extrême, Le point d'honneur sans borne, un oubli de soi-même ; La feinte modestie, un orgueil plus caché, Et la délicatesse, un vice recherché. L'abandon généreux d'un profit légitime Cache un autre intérêt qui ne tend qu'à l'estime; Sous un dehors brillant la gloire a son écueils; La liberalité n'est qu'un trafic d'orgueil : La politesse un droit qu'on acquiert sur les autres ; Pour exiger des soins plus flateurs que les nôtres. La régularité prévient le défespoir D'être forcé de rendre, ou l'horreur de devoir: Inutiles vertus, dont toute la puissance Ne sert qu'à marier le vice à l'innocence, A poursuivre le mal sans gloire & sans succès;

## es Poesies Diverses.

A ranimer sa sorce, ou nourrir son excès.

Combattons, détruisons l'orguël qui nous enyvre;

Du sond de son tombeau nous le verrons revivre.

Qu'on le chasse avec peine, il rentre sans essort,

Triomphe dans les sers, & survit à sa mort.

Quel Alcide nouveau, quelle main agissante

Soumettra pour jamais cette hydre renaissante?

Il saut pour enchasner ses dragons abattus,

Un frein plus assure que celui des versus:

Et pour arracher l'homme à sa missere extrême,

Il faut, n'en doutons pas, le pouvoir de Dieu même.

#### SUR LA VOLUPTE'.

Let une Venus, non celle qu'Idalie.
Vit allaiter l'Amour & nourrir la Folie,
Que Neptune admira, que couronna Paris,
Et que sous ses berceaux adoroit Sybaris;
Mis celle qui remplit les airs, la terre & l'onde.
Phansême du bonheur, & Déesse du monde,
ses loix sont nos penchans, ses armes nos désirs;
Ses biens l'illusion, ses chaînes les plaisirs.
Vivante dans nos cœurs, avec oux elle change;
De nos goûts variés elle suit le mélange;
Paroît en les guidant ne pas les conseiller,
Et s'endort avec eux pour mieux les réveillers.

Sous sa main qui répand le fiel & l'imposture Tout mal peut s'embellir, tout bien se défigure. Elle imprime avec art fur le front des vertus, Ce dégoût, cet ennui qu'inspire leur abus, Tandis que dans les yeux de la fiére licence Elle offic tous les biens qu'assure l'innocence. C'est elle qui dans l'or brille aux yeux de Crésus; Qui plaît dans Bérénice à l'Amoureux Titus, Qui fait parler les bois, les prez, la solitude, Enchante sur la scène, & ravit dans l'étude; Qui fait chercher la paix au milieu des combats; Qui peut même à la mort attacher des appas; Qui malgré les écucils de la mer mugissante; Fait voler sur les slots la voile obeissante. Douce erreur, dont l'espoir nous trompe & nous nourrit; Donne de l'ame au sens, & des sens à l'esprit. Belle, mais dangereuse; aimable, mais frivole? Telle est la volupté notre fatale idole; Invisible par-tout, & présente en tous lieux, Elle est tout ce qui charme & nos cœurs & nos yeux?





## REFLEXIONS

SUR LES

PASSIONS

T

SUR LES GOUTS;

Par Mr. de B \* \* \*.

## annennennennennennen ann AAAAAAEAEAAAA unnennennennen annennen

## AVERTISSEMENT.

Ous naissons tous avec des pas-sions; la différence des états &c des tempéramens empêche qu'elles n'éclatent avec la même vivacité : ainsi tous les cœurs enferment en eux les principes des passions; le hazard de l'éducation & de la naissance s'oppose à leurs effets fans en détruire la nature. Je me suis proposé depuis longtems de les approfondir, & d'écrire fans beaucoup d'arrangement toutes les réflexions qui naîtront de mon sujet. L'amour est la première passion qui se fait sentir, on peut même dire qu'elle est la plus générale. Les bornes de son régne sont celles de la nature, sa durée sera celle du monde; ainsi je ne pouvois, sans renverser l'ordre des choses, écrire sur les Passions, & ne pas ranger l'Amour à la tête de toutes les autres.

## LETTRE

#### AMADAME

## LAC. DE \*\*\*

70 us voulez sçavoir, Madame, ce que je pense sur l'amour; c'est vous exposer à enendre tout ce que vous faites fentir. Pourquoi demandez-vous à être éclairée sur votre Ouvrage? Ne vous siéroit-il pas mieux de deviner mes fentimens, que de me forcer à les développer? N'importe, je ne vous refulerai point le plaisir malin que vous cherchez; & tantôt en Philofophe, tantôt en Amant, je vais consulter mon cœur ; l'écrirai fans art & fans méthode ce qu'il me dira de l'amour. N'attendez pas qu'il m'en parle toûjours avantageusement, vous sçavez trop combien j'ai fujet de m'en plaindre; mais ne croyez pas aussi que par vengeance je cache des graces que vous faites si bien sentir; j'exposerai ses défauts & ses vertus, & par là, Madame, je trouverai le moyen de vous donner des leçons, & en même-tems de vous faire ma cour. Je fouhaite que mes réflexions foient dignes de vous, de l'amour & de moi; & que dans cent ans & plus, nous nous retrouvious tous trois enfemble.



## REFLEXIONS

#### SUR

## L'AMOUR:

L faut avoir un cœur pour sçavoir aimer; les sens ne suffisent pas. Le tempérament conduit par l'esprit, peut mener jusqu'à la volupté, mais jamais jufqu'à Nous naiffons tendres ou voluptueux; la nature donne à tous les cœurs un gout pour le plaisir, & quelques-fois un penchant inévitable vers l'amour. Ce font les heureux qui reçûrent avec ce goût piquant du plaisir, la délicatesse fine qui l'assaisonne. Mais les ames que l'amour a choisies pour aimer, doivent passer rapidement & sans relâche des grands plaifirs aux grandes peines. Leur agitation sera toûjours nouvelle & toûjours extrême.

'Connoissez-vous un feu qui prend toutes les formes que le souffle lui donne, qui s'irrite, qui s'affoiblit, selon que l'impresson de l'air est plus vive ou plus moderce? Il se sé-

pare,

pare, il se réunit, il s'abaisse, il s'éleve; mais le sousse puissant qui le conduit, ne l'agite que pour l'animer, & jamais pour l'éteindre: l'amour est ce sousse; nos ames sont ce seu.

Il est des climats où l'amour régne par choix; un beau ciel, un air tempéré, des campagnes fécondes & riantes attirent l'amour, & femblent l'avoir fixé. Son temple est par-tout où la nature est belle; fils docile & reconnoissant, il suit en tous lieux sa mére. La fontaine de Vaucluse, le tombeau de Laure, les rives du Lignon font les lieux charmans qu'il habite; les déferts de la Sibérie, les glaces éternelles de la Norvége font les théâtres affreux de ses exils, ils ne furent jamais le siège de son empire. Un Provençal, un Portugais naissent amoureux; un Lapon commence par être brutal, il peut devenir emporté, mais jamais tendre. La beauté & la richesse d'un climat prêtent infiniment à la douceur des mœurs, la tempérie de l'air influë fur les caractères. Il faut être, doux pour être Amant, mais la vivacité n'ôte rien à la tendresse. Les Amans véritables reffemblent aux fontaines abondantes; elles font vives, mais elles font douces.

Il n'est rien de si commun que de parler d'amour, il n'est rien de si rare que d'en bien parler. Le cœur qui le sent le définit bien mieux que l'esprit qui l'imagine. Demandez à un Amant ce que c'est que l'amour? Sentir & désirer, vous répondra-t'il en deux mots. Mais ses yeux, sa physionomie, tout en lui vous expliquera sa désinition. Un hommre d'esprit pourra vous répondre la même chose sans vous éclairer de même. En un mot, un Amant qui parle d'amour, vous en fait éprouver les mouvemens, l'homme d'esprit ne

vous les fait qu'envifager.

l'ai aimé; mon filence avoit appris à ma Maîtreffe ce que je devois lui dire; l'allois parler, elle m'avoit déja entendu. On ne fe trompe point fur un amour véritable. Il s'éleve en nous, en la préfence de ce qui nous aime, une voix fecrette, un mouvement involontaire qui ne trahit jamais. Nos cœurs fe connoiffent mieux encore en amour que nos yeux aveugles & infentibles fur les dehors affectés; rien de feint, rien d'apprêté ne les touche, la paffion feule peut arriver jusqu'à eux. L'efprit n'est pas de même, il se trompe fur tout ce qui le slate, & souvent il entraîne le cœur sans le persuader.

La coqueterie fauve ordinairement les femmes des grandes passions, & le libertinage en garantit presque tostjours les hommes. Il faut penser modestement de soi-même pour aimer sincérement; il faut être sage pour aimer long-tems; la pispart des femmes se rendent & n'aiment point. Le grand nombre des hommes josit sans s'attacher. Les Amans

67

véritables n'ont d'autre vanité que celle de s'être enchaînés naturellement, & d'autre plaisir que celui de jouir de leur défaite.

Un amour ordinaire est la plus soible de toues les passions. L'espérance du plaisir le soûtient, son approche l'assoilit, son arrivée l'anéantit absolument. Tout est complaisance, tout est sacrifice dans une passion médiocre. On slate une Mattresse, on approuve ses goûts, mais on ne sçauroit les prendre. Un amour soible ne devroit durer qu'un jour, la bien - séance & les égards en sont un martire.

Une véritable tendresse, un goût éprouvé, un goût sincère & réciproque commande à toutes les autres affections de l'ame, c'est un embrasement qui consume jusqu'à leur racine; & si le véritable amour ne détruit pas toutes nos passions, il en fait du moins ses esclaves, il leur commande avec autorité, elles hui obéssient sans résistance.

Le monde aux yeux d'un Amant ne conferve jamais la même face, il change avec l'état de fon cœur. Eft-il heureux? tout est riant, tout est tranquille. La muit devient plus belle mille fois que le iour, fes ténébres font des voiles charmans où les plaifirs de cachent pour féduire; son silence devient le langage du bonheur même; tout est animé: Les faifons amenent de nouveaux plaifirs avec de nouveaux jours, l'univers enfin devient le théatre de la félicité : Est-il malheureux? les élemens sont bouleversés : le jour n'est plus qu'une nuit funebre, la pointe des plaisirs devient celle de la douleur; ce n'est plus cet air pur, cette nature riante & parée; le caprice d'une Maîtresse a renversé ce bel ordre, c'est un nouveau ciel, ce sont d'autres étoiles.

Le Monde est bien petit aux yeux d'un Amant; sa Maîtresse, les habits qui la touchent, le lieu qui l'enferme, l'air qui l'embrasse, voilà le monde entier, voilà le vaste

Univers.

Si tous les hommes étoient Amans, les fociétés ne feroient composées que de deux personnes, de celui qui aime, & de celle qui est aimée. De tous les liens qui nous unisfent à nos familles, à nos amis, à nos intérêts, à notre gloire, à nos plaisirs, l'amour ne fait qu'une seule chaîne qu'il attache fortement à notre cœur, & c'est la main de l'Amante qui la gouverne.

Aimer, c'est n'aimer rien de tout ce qu'on chérissoit dans l'indistérence : aimer, c'est prendre l'esprit de la Maitresse, & penser d'après elle, c'est voir par ses yeux, sentir par son cœur; en un mot, c'est changer de naturel, & devenir tout ce qu'elle est.

Paffion terrible & emportée qui obscurcit la raison, qui la fait servir à nos fureurs, qui la force de désfier nos folies; paffion noble & généreuse qui réveille en nous l'amour de la gloire, la probité endormie, la délicatelle émoulféeß, l'amour enfin n'a point de forme, mais il est capable de les prendre toures. Ses vertus & fes vices lui font également étrangers. L'eau retient la figure du vase qu'elle remplin. Nos Maîtresses nous rendent tout ce que nous sommes,

Vous qui êtes appellés au gouvernement des Peuples, fuyez l'amour. Nés pour commander, vous ferez esclaves; & si l'objet qui vous féduit n'est pas l'image de la vertu, comme il est à nos yeux celle de la beauté, vous verrez chanceler votre trône, peut-être ferez-vous écrafés fous fes ruines! L'amour n'est fait ni pour les Rois, ni pour le Peuple; les Rois ont trop de devoirs, le Peuple a trop de besoins. L'amour est le seul bien qu'on ne peut apprécier; l'amour est le seul mal auquel on ne trouve point de reméde. Peignez-le comme un monstre dangereux, représentez-le comme un Dieu bienfaisant, vous le trouverez tout entier dans l'un & l'autre de ces portraits.

Aimez une femme qui ne fera que belle, votre amour finira. Les graces, les agrémens du corps font limités; la mefure de votre curiofité fera celle de votre tendreffe. Joignez de l'esprit à ses charmes extérieurs, à ses charmes que la joiuislance détruit, vous les verrez se multiplier, se répandre & s'animer à chaque instant. L'esprit est à la beauté,

ce que la rosée du matin est aux sleurs. Mais si vous découvrez entre l'esprit & les graces des caprices, de la bizarrerie, de la vanité, de la jalousse, de l'humeur, sermez les yeux sur vos occupations & sur vos devoirs; je vous le prédis, vous aimerez toute la vie. C'est joiur de trois personnes en une seule, que d'avoir une Maîtresse qui rassemble les agrémens, l'esprit & les caprices.

La dispute des brunes & des blondes a été inventée par les Voluptueux; les Amans ne se sur cauroient la décider; les uns choissisent avec réflexion, les autres aiment sans déliberer. Ce ne sont pas précisément les beaux yeux noirs & les beaux yeux bleux qui renversent les têtes, qui troublent les cœurs; ce sont ceux qui parlent le mieux le langage de notre ame; la beauté plaît, la physionomie entre ame; la beauté plaît, la physionomie en-

traîne.

La jalousie est l'aliment & le poison de l'amour. C'est elle qui fait les Amans délicats, & les Maîtresses emportées. Quand elle est douce & moderée, on ne l'entend se plaindre qu'avec retenuë, on ne la voit soupconner qu'avec précaution: austi ensant que l'amour, elle se jouë avec lui, & le corrige en badinant; c'est sous cette forme, c'est sous ces traits qu'il faut l'admettre dans un commerce tenter. Evyez-la quand sur les pas das furies elle se précipire, un poignard à la main, quand elle gémit, quand elle crie au-

près du tombeau qu'elle a creusé, & qu'elle mêle fon fang avec celui qu'il a fait répandre. Astrée inquiette est bien plus aimable que Médée furieuse. Il faut être délicats & jamais jaloux ; la délicatesse est tostjours tendre, la jalouse est souvent cruelle.

La plûpart des hommes & des femmes se reprochent mal-à-propos leurs insidélités; ils se juroient autres ois un amour vis, un amour que la sympathie avoit assort; insidéles à la vérité qu'ils attestoient alors! Doivent-ils s'é-tonner aujourd'hui de devenir persidés en amour? On n'aime guéres dans le monde, mais on s'amuse. Parler sérieusement de l'amour, c'est tomber dans le ridicule. Cependant aux yeux de la véritable probité, un Amant & un Ami insidéles sont également méprisables. Cesser d'aimer par inconstance est un défaut dans la nature; trahir ce qu'on aime, est toùjours un vice dans l'Amant.

M. DEB \* \* \* à qui une Dame connuë par fa beauté & fon mérite, a demandé une définition de l'Amour, lui répondit par ces Versa

Qu'est-ce qu'Amour?

C'est un Enfant mon maître;

Et qui l'est, belle Iris, du Berger & du Roi. Il est fait comme vous, il pense comme moi,

Mais il est plus hardi peut-être.



### SUITE

DES

# REFLEXIONS

## SUR L'AMOUR.



UE de reproches ne m'a-t-on pas fait d'avoir écrit sur l'amour, & qu'il seroit long d'y répondre! Pourquoi choisir une matière épui-

fée? pourquoi s'expofer à des repétitions nécessaires? quelle manie enfin, m'a-t-on dit, de vouloir traiter un sujet aussi puérile & aussi dangereux! Voilà bien des crimes, voici peu d'excusée. Premiérement, je voulois écrire sur les passions; il n'y a rien', je pense, d'extravagant dans ce projet : il me paroît de commencer par celle de l'amour, ou de l'avarice, est encore une chofe très-permise: mais il est des oreilles que le seul nom d'amour esfarouche; il est des hommes qui par tempérament ou par vengeance, frémissent de l'entendre: que répondre à ces ames délicates? deux choses;

c'est un malheir qu'on ait rangé l'amour au rang des grandes passions; il est triste que la fantaise me soit venuë de l'approfondir. A l'égard des repétitions où j'ai couru risque de tomber, je demande si des Juges sensés condamneroient un l'eintre, pour avoir représenté le Soleil en plein midi, dans ce moment heureux où il semble éclairer la naure entiére, & briller géneralement à tous les yeux.

Ce grand Aftre dont la lumiére
Enflâme les voûtes des Cieux,
Semble au milieu de fa carriére,
Suspendre son cours glorieux:
Fier d'être le flambeau du monde,
Il contemple du haut des airs,
L'Olimpe, la Terre & les Mers,
Remplis de sa clarté seconde.
Expiques au sond des Enfers,
Il fait rentrer la nuit prosonde,
Qui lui disputoit l'Univers.

L'amour ressemble au Roi des Astres: il est connu, il est peint dans toutes les parties du monde; & c'est cependant encore se sujet le plus heureux, le plus utile & le plus stir de plaire: le gost que nous avons pour la nouveauré s'étend moins sur les matiéres, que sur la manière de les traiter: n'épuisons point notre imagination à créer un nouvel ordre des choses, approfondissons celles qui font connues, peignons-les d'une main hardie; & sans y penser, nous deviendrons de grands Peintres, & des Peintres originaux. l'ai une autre réponse à faire, & la voici. On me demande, comment il est possible qu'un homme fait pour vivre dans le grand monde, puisse s'amuser à écrire, à devenir Auteur enfin? Je réponds, que s'il n'est pas honteux de sçavoir penser, il ne l'est pas non plus de sçavoir écrire; & qu'en un mot, ce sont moins les ouvrages qui deshonorent , que la triste habitude d'en faire de mauvais. Mais du moins, dira-t-on, vous courez de grands rifques. Sont-ils si grands après tout, quand on connoît fes forces? quand on n'entreprend rien de trop élevé, on peut entrer hardiment dans une carrière dont on a borné l'étenduë. D'ailleurs je fuis ennuyé d'être perpétuellement entraîné par ce que j'appelle le tourbillon du jour, je veux dire, cet enchaînement perpétuel de plaisirs, de devoirs, de jeux, de spectacles, qui laissent à peine le tems d'être un moment avec soimême; & qui communiquant à notre ame le trouble qui régne dans le monde, la rend incapable de faisir les ridicules & d'approfondir ses erreurs. Il faut que tout homme d'esprit ait son observatoire, où tranquille & n'entendant que de loin le tumulte féduifant de Paris, il s'accoûtume à connoître les hommes en étudiant son propre cœur. On pourroit conclure de cette réflexion, qu'Observateur rigoureux , j'ai tourné de bonne heure mon esprit vers la fatyre ou la mélancolie; ce jugement feroit bien injuste: sans être heureux, mon cœur est tranquille, & je laisse à mon imagination le foin de mes plaifirs. Il est vrai qu'en ouvrant les yeux fur la scène de ce monde, l'ingratitude est le premier objet qui les a frappés; mais après quelques momens de fensibilité & de doutleur, j'ai vû plus de folie que de méchanceté dans les hommes; & je me suis accoûtumé à commercer avec eux , & à rire innocemment de leurs extravagances. Tous mes écrits annonceront cette façon de penfer, ou plûtôt cette faculté de fentir; je n'offrirai que des Tableaux rians : une raison aimable, une folie douce feront les Muses que j'invoquerai ; & peut-être , par une nouveauté qui ne scauroit être dangereuse, je peindrai la vertu au milieu des plaisirs, nous ouvrant des routes inconnues aux Socrates. Si cette manière d'écrire simple, libre & souvent poëtique, a le malheur de déplaire aux Ecrivains sensés, dont la France abonde aujourd'hui, j'avouërai modestement que l'esprit de Philosophie & de justesse, qui s'est dit-on, répandu fur le fiécle préfent, n'a fait que passer rapidement devant moi , pour aller éclairer des hommes infiniment plus méthodiques. Mais malgré les progrès de la raifon, il reste encore dans le monde une troupe de foux & de folles, qui crient à l'ennui, qui se plaignent qu'avec tout le bon sens du monde, on les fatigue, on les endort; qui disent qu'à la vérité on écrit sagement aujourd'hui, correctement même, mais qu'après tout l'imagination n'est pas satisfaite : qu'on voudroit bien s'amuser quelquefois aux dépens de la Méthode; & qu'apres avoir vû voler terre à terre les colombes, on aimeroit à se perdre dans les nuës avec les aigles. Je connois par exemple une de ces aimables étourdies, à qui le Ciel donna en imagination tout ce que les autres femmes ont en papillonage, en babil, en coqueterie; dont l'esprit a la faculté de certains verres; je veux dire, celle de reproduire les objets jusqu'à l'infini; une seule idée qui la frappe en réveille une foule d'autres; polie avec les gens du monde, bonne & indulgente avec les fots, vive jusqu'à l'emportement avec les gens d'esprit, tranquille en apparence, fon ame ressemble à cet argent vif & mobile, qui au moindre mouvement s'ébranle dans toutes ses parties : présentez à une semme de ce caractère un Livre pefamment écrit, & un Amant fexagénaire, vous l'embarasserez, je vous jure, fur le choix.

Ainsi, comme il faut plaire autant qu'il est

poffible à tout le monde, je demande d'avance permiffion d'écrire pour les Foux de ma connoillance, bien réfolu dans la fuite de faire ma cour aux Sages que je ne connois pas. l'appelle Foux, tous ceux qui ont les paffions vives; & l'on peut remarquer qu'il feroit heureux pour les Ecrivains dans tous les genres, de les avoir reções du Ciel vives & boüillantes; car le génie fuit toôjours les paffions impétueuses. Me voilà rentré heureusement dans mon sujet, dont je ne veux plus m'écarter.

Un Américain de mes amis, qui a de l'efprit & de l'usage du monde, mais qui n'a pas perdu dans fon commerce ce jugement sûr, cette hardiesse dans les pensées, & ce tour figuré dans l'expression, que la nature ne refuse pas même aux Sauvages, me difoit l'autre jour en lifant mes Réflexions : Qu'entendez-vous par cet amour, dont on fait tant de bruit en France? Quel est-il ce Dieu, dont Paris entier paroît être le Temple? tous les arts s'empressent à confacrer ses miracles, & même ses erreurs; le marbre s'anime & le reproduit , la toile respire & fait fortir ses traits, les théâtres retentissent de ses loüanges, la Musique entraîne doucement les cœurs jusqu'aux pieds de son trône , la Poëfie enflâme l'esprit & le remplit de ses douces chimeres. Quel ennui dans vos Societés, si cet amour vif & piquant ne vient solatrer

avec vous, s'il ne réveille la paresse de vos Dames, & s'il cetle de présider à ces jolis riens qu'elles écoutent avec tant d'avidité! Le désir de plaire, qui rend les Françoises si aimables ou si ridicules, est immortel parmi vous; il ôte depuis quinze jufqu'à trenre ans l'envie, je dirai même le befoin du repos: qu'une jeune perfonne plaife au Bal pendant douze nuits de fuite, je vous jure que ses insomnies ne la changeront pas, & que sa vanité flatée fortifiera la délicatesse de fon tempérament : n'est-elle plus aimée pour fa perfonne, elle voudra l'être pour de l'efprit, pour des mines, quelquefois même pour des grimaces : en un mot, il ne fe met pas un ruban, pas une mouche dans le monde, que ce ne foit au nom de l'amour. remarque d'ailleurs que votre amour françois est l'ame du commerce; que le Dieu des modes le suit; qu'il invente tous les jours de nouvelles parures, tire des mines de nouveaux diamans, file de nouvelles étoffes, & brove avec adresse un fard imperceptible, & des couleurs moins étrangeres aux vifages. Ie ne vois rien enfin de si universellement répandu, de si généralement connu que l'amour; & cependant l'autre jour une femme du monde de trente-cinq ans à qui j'en voulus parler, me dit d'un air moitié dédaigneux, moitié innocent : En vérité je n'entends pas ce que vous voulez me dire, j'ignore abso-

lument ce langage. Comment, tout se fait en France pour l'amour, ou par l'amour, & vos femmes feindront toûjours de le méconnoître? quel contraîte, quel ridicule! Expliquez-moi, de grace, cette bizarrerie: d'où vient, continuoit-il de me dire, qu'en Europe, & fur-tout en France, il faut pour plaire aux femmes, dreffer un autel devant elles, brûler perpétuellement un enceus qu'elles ne trouvent presque jamais groffer, & de tous leurs défauts faire autant de Divinités qu'on adore? est-ce que réellement, vous auriez parmi vous une tradition qui promît aux jolies femmes les appanages de la divinité? ne se croiroient-elles pas sérieusement les Déesses de la terre? Quel orgueil quand on leur déplaît! quelle hauteur quand on commence à leur offrir des hommages! quelle vertu quand elles résistent! quel étalage de fentimens nobles & délicats, quand on commence à les ébranler! Non, il n'est rien de si grand, de si fier, de si vertueux en apparence, qu'une femme à qui vous dites, je vous aime, pour la première fois; mais autant sa résistance semble-t'elle lui donner d'empire sur les hommes, autant perd-t'elle sa divinité, quand elle cede à leurs penchans. L'appareil de vertu, d'infentibilité, de fierté, disparoît; on découvre enfin les combats continuels qu'elle a foufferts pour résister fort peu de jours : on voit que fa foiblesse n'étoit

environnée que d'un nuage léger; que ce nuage diffipé, il ne reste plus qu'une nature aussi foible que celle des hommes, mais plus inconstante à la vérité, & plus dissimulée : on voit qu'on doit fouvent au hazard l'avantage de plaire aux femmes; que c'est peut être en flatant leurs défauts qu'on les foumet; que leur vanité se nourrit des hommages les moins finceres; qu'elles facrifieroient un Amant adoré à l'orgueil d'être louées par un grand Prince, ou par un grand génie : en un mot, je trouve que vos Françoises méritent d'être aimées; mais l'adoration ne fait qu'éclairer davantage leur foiblesse. Ah! que dans nos climats l'amour est bien moins Comédien! il est parjure en France cet amour, il atteste à tout moment le Ciel & la terre; excessif dans ses promesses, avare dans ses dons, emporté dans sa colere, injuste dans ses soupcons, humble quand il demande, infolent lorsqu'il a obtenu, dénaturé quand il s'envole, curieux & avide de nouveauté; car Tofe le dire, si du fond des terres Australes arrivoit à Paris un grand Seigneur médiocrement bien fait, on verroit encore des barricades, & vos femmes se feroient la guerre pour le conquérir.

Voilà les réflexions de mon Sauvage, qui me paroiffent juftes, & qui font fentir à tout homme raifonnable, que ce n'est pas dans le fein de la galanterie qu'il faut cher-

cher

cher le véritable bonheur; je n'en connois point d'autre sur la terre que la tranquillité: libres & maîtres de notre tems, c'est à la raifon de nous éclairer sur nos plaisirs: qu'elle se tourne toute du côté de notre felicité actuelle, sans prendre aucune de nos vertus; par les progrès de notre raison, nous compterons ceux de notre bonheur. La Piece de Vers que je joins à ces Réslexions, les rendra plus utiles, en les rendant sans doute plus aimables.

## \* LE NOUVEL

# ELISEE.

A

# M. DE \*\*\*

Qui ne connoît des Lieux où l'abondance A pour jamais établi son léjour, Où la justice a placé l'imnocence; Où sans remords, sans sicons, sans inconstance, On vit en paix dans les bras de l'amour? Un Fleuve heureux endort par son murmure, L'ambition; la crainte, les désirs; Et dans son onde on puise sans mesure

<sup>\*</sup> Cette Piéce a été inserée dans le Magazin François Mars 1750.

82 LE NOUVEL ELISÉE L'oubli des maux, & le goût des plaisirs. De ses vrais biens la nature parée', N'y montre aux yeux que des fruits & des fleurs ; L'or est banni, la guerre est ignorée, Y pourroit-on ressentir des malheurs? Mais fi ces lieux font destinés aux sages Pourquoi chercher ce qui nous est offert? Sans pénétrer aux ténébreux rivages, Vivons comme eux , l'Elifée eft ouvert. Ce ne sont point les plaines fortunées, Les bois épais, le murmure des eaux, Oui font couler nos heureuses années Dans les douceurs d'un éternel repos : C'est la raison qui rend les lieux aimables ; Tout ici bas lui doit ses agrémens, Antres obscurs, déserts impraticables, Son feul afpect yous a rendus charmans. Palais des Rois, vos Cours ambitieuses Seroient sans elle une affreuse prison; Repos, transports, heures délicieuses; Tous les plaisirs naissent de la raison. Esprit des Dieux, sontien de l'Elisée; Sage Minerve, éclaire l'Univers; Que par tes soins l'ame divinisée · Soit infenfible aux grandeurs, aux revers : De la vertu rend-nous la route aifée; Et pour jamais fais rentrer dans leurs fers Les passions, ces filles des Enfers.

Quitte un moment les Campagnes fleuries, Où le Lethé sur un char paresseux Nonchalamment erre dans les prairies, Et des roseaux couronne ses cheveux. Si tu reviens, la paix & l'innocence, Vont rétablir leurs autels démolis ; Et confondus par ta seule présence, Tous les forfaits, enfans de la licence; S'abimeront, dans l'ombre ensevelis. Du haut du Ciel nous reverrons descendre Les plaisirs purs que goûtoient nos ayeux; Le Dieux des ris qui mourut avec eux, Nouveau Phœnix, renaîtra de sa cendre, Et parmi nous ramenera leurs jeux. Mais toi mortel, toi, si digne de l'être, Esclave bas, né pour avoir un snaître, Qui n'oserois écouter les désirs, Que dans ton cœur la nature fait naître ; Toi, l'ennemi, le tyran des plaifirs, Veux-tu tofijours gémir dans la pouffiére; Verser des pleurs, traîner des sers honteux? Ose à la fin jouir de la lumiére, Et deviens homme, en devenant heureux. Mais ce bonheur, ce vain éclat du monde, Ressemble aux sleurs qu'enfante le printems; Tristes jouët de la parque & du tems, Nos plus beaux jours s'écoulent comme l'onde ; Et l'avenir tel qu'une mer profonde,

LE NOUVEL ELISÉE Va fans retour engloutir nos inflans. . . Triftes penfers où l'ame s'abandonne, Nous plaifons-nous à groffir nos malheurs? Si le plaisir vainqueur de nos douleurs, Eternifoit l'éclat qui l'environne; Si les remords ne fanoient point les fleurs; Dont en tout tems sa tête se couronne; Et fi l'ennui qui fouvent l'empoisonne, A fes beaux yeux n'arrachoit quelques pleurs ; Dieux, comme vous nos ames immortelles S'enyvreroient de douceurs éternelles! C'est le plaisir qui vous ouvrit les Cieux, Par le plaisir nous serions tous des Dieux. Nés dans les pleurs, sujets à des disgraces, Nos bons ayeux ont coulé d'heureux jours, Que la raison nous guide sur leurs traces Et qu'elle-mêm e animant nos discours, Offre à nos yeux, avec toutes ses graces; Le fiécle d'or, ce fiécle des amours. La, fous les loix de Saturne & de Rhée, La Paix, Thémis, Flore, Pomone, Aftrée, Avoient fermé le temple de Janus; J'y vois par-tout la clémence adorée : Forfaits honteux, vous êtes inconnus; Trifte douleur, vous êtes ignorée. J'y vois des champs conservés sans combats, Des blés sauvés de la faulx des soldats, J'v vois la terre enfanter des miracles ;

### LE Nouvel Elisée.

Et la nature attentive à nos vœux, Ouvrir son sein, répandre sans obstacles Tous les tréfors qui rendent l'homme heureux : Des biens acquis par un travail facile, Et consumés par un usage utile ; Des fruits pour mets, le printems pour saison; Des lits de fleurs, un antre pour maison, Les Dieux pour Rois, la vertu pour noblesse ; Point d'indigence, encor moins de richeffe : Sincérité, foi, constance, candeur, Discrétion, simplicité, grandeur, Le monde entier pour commun héritage; Egalité fans loix & fans partage, Tels font les biens qu'on possedoit alors. Ils reviendront : qu'on chasse de la terre Cet intérêt qui meut tous nos ressorts. Qui fait la paix, qui déclare la guerre; Dont la faveur allume nos transports; Mais qui bientôt se brisant comme un verre: Perd les vivans, déshonore les morts; Ne laisse enfin que de tristes remords, Et des forfaits punis par le tonnerre. Qu'il pleure enfin ses Temples abbattus; Temples impurs où régnoit l'injustice; Pauvres en or . & riches en vertus . Laissons aux Dieux le pompeux édifice De nos Palais; & ne retirons plus, De ces rochers creusés par l'avarice,

## S6 LE Nouvel Elisée.

Les vils tréfors qu'y fit naître Plutus.
Nous reverrons enfin cet Elifée,
Si peu connu, fi chanté dans nos Vers;
L'impiéré punie & méprifée,
Va replonger dans l'ombre des enfers,
L'oubli des loix, l'erreur autorifée,
Et ces écrits captienx & pervers,
Qui par les traits d'une éloquence aifée;
Ont ébloüi le crédule Univers.

Déja je vois éteindre le bitume Oui nuit & iour embrasoit nos sourneaux; Le fer se rouille, & la pesante enclume Ne gémit plus sous le poids des marteaux; La paix renaît au sein de la victoire , Et l'Univers la reçoit à grands cris, S'il en joilit, nos Princes ont la gloire D'apprendre aux Rois à connoître fon prix. Mais quels objets frappent mes yeux surpris! Ouel Dieu conduit les filles de mémoire! Quelle clarté, quels sons harmonieux! L'amour descend modeste & glorieux! Non cet amour que revére Amathonte; Dont les plaisirs sont suivis de la honte; Mais cet amour qu'Issé peint de ses yeux; Ce seu vainqueur né d'une source pure, Oui se ranime au sein de la nature, Ce Dieu charmant, qui présente à nos cœurs Des fers sans poids & des liens de fleurs;

Ce sentiment plus actif que la flâme, Qui pour jamais unit l'ame avec l'ame; L'amour enfin, car son nom le peint mieux Que tant de traits qui l'offrent à nos yeux. Vivons, Iste, fous les heureux auspices, Et de nos cœurs offrons-lui les prémices, Contre le sort empruntons ses secours. Si le passé qui détruit toutes choses ; Nous a ravi le matin de nos jours, L'instant présent fait naître assez de roses; Vivons, aimons, & joiiissons toûjours. Mais fid'un Dieu la main impénetrable; Nous écrivit au rang des malheureux, Sans condamner fon dessein adorable. Rapprochons-nous de ce rivage affreux; Où le destin farouche, inéxorable, Dicte aux mortels ses arrêts rigoureux. Nous y verrons, au gré de la fortune, Les flots bruians s'élever jusqu'aux Cicux; Et plus cruels que les flots de Neptune, Perdre les Rois, & les amis des Dieux; Nous yverrons le sceptre & la balance, Les vains lauriers que la gloire dispense, S'évanouir sous ces funestes flots; Et dans leur sein si fécond en orages . Nous puiserons la constance des Sages; Et nous boirons l'oubli de tous nos maux.

Fin des Refléxions fur l'Amour,

# REFLEXIONS

SURLA

## METROMANIE.

A manie des vers, dont on vient de jouer si heureusement le ridicule, en auroit beaucoup moins, si elle n'étoit devenue une passion presque génerale: Les régles de la simple versification sont si faciles & fi courtes, qu'il n'est presque perfonne, qui par paresse ne s'accommode de ce genre de travail, & dont l'amour propre ne le flate d'obtenir en peu de tems les grands honneurs du Parnasse, c'est-à-dire, un peu de fumée que l'orgueil groffit, & que le tems ou la nouveauté dissipent tôt ou tard. Il est difficile d'être jeune, & de vivre à Paris, fans avoir envie de faire des vers; l'Opera, la Comédie, & les femmes font plus de Poëtes que les Muses; mais comme il n'appartient, ni au Théâtre ni aux Belles de donner du génie; il arrive aussi que les seuls Poëtes, dont le nom se conserve, sont ceux

qui n'ont eu d'autre maître & d'autre modé

le que la nature.

La critique n'a jamais été plus févere ni plus étendue qu'elle l'est aujourdhui : il est tout ordinaire dans ce siécle de voir des enfans qui jugent & qui jugent bien. On a dispensé la jeunesse du respect servile qu'elle rendoit aux jugemens de l'age avancé; c'est pent - être une faute, mais il faut avouer qu'elle est souvent heureuse. Nous sommes raifonnables cinq ou fix ans plûtôt que nous ne l'étions autrefois; introduits de bonne heure dans le monde, rien ne nous étonne aujourd'hui; la confiance que nous donnent l'expérience & l'ufage, fait naître en nous de nouvelles idées en nous aidant à développer celles que nous avions déja. La timidité qu'on nourriffoit autrefois en nous jusqu'à vingtcinq ans, pouvoit avancer intérieurement les progrès de la raison; mais elle s'opposoit sans doute à l'essor de l'esprit & à ce jeu de l'imagination, qui fait qu'on plaît & qu'on invente.

Avouons néanmoins que la liberté qu'on nous donne de bonne heure, de penfer & de parler hardiment, peut bien contribuër à étendre le nombre des bons Critiques; mais auffi elle doit augmenter à l'excès le Catalogue nombreux des mauvais Poëtes. Tous les jeunes gens qui ont de l'esprit, entendent dans le fond de leur cœur une voix flateule

qui leur dit : vous avez assez d'hardiesse pour chercher des fautes dans le grand Corneille, & affez de goût pour les trouver & les rendre sensibles. La douceur, l'harmonie, le charme séduisant des vers de Racine, ne vous empêchent pas de sentir le petit nombre d'expressions foibles & profaïques qui lui sont échappées; vous censurez avec discernement les Juges même du bon goût, & vous n'oferiez entrer dans une carriere dont vous connoissez toutes les fleurs & toutes les épines. Ce raisonnement intérieur de l'amour propre les ébranle, les féduit; & si le hazard fait que foupant avec Voltaire ou Crebillon , ils leur entendent réciter des vers, s'ils font affez heureux pour faisir finement leurs graces différentes, & pour admirer à propos la force & la pompe qu'ils sçavent répandre dans leurs Ouvrages, voilà leurs têtes qui se remplissent de projets vastes; le Parnasse les suit, ils ne voyent plus que ses lauriers & sa fontaine immortelle; le jour même ils essayeront leur talent dans un petit Madrigal, & d'efforts en efforts, au bout de trois semaines, ils auront déia ébauché douze Scènes tragiques; il suffit pour les fixer dans une carrière où la nature ne les a point appellés, qu'une jeune personne laisse tomber für nos Prosélytes des regards conduits par le hazard, ou par la coqueterie, elle leur fera prendre à l'instant pour entousiasme le désordre de leurs

fens, Apollon & l'amour feront pour eux les mêmes Dieux; je les vois déja s'égarer volontairement, se passionner de commande, & arborer avec audace l'étendart des Muses; car la Poësie a ses Dom-Quichotte aussi-bien que l'amour; je ne pense pas que le Chevalier de la Manche fut amoureux, ni capable de le devenir. Le siége de ses passions étoit plus dans sa tête que dans son cœur : que de gens à . fon exemple ayant choisi fans vocation un genre de vie qui leur étoit étranger, se sont affermis par raifonnement dans une entreprise extravagante; & parvenus enfin à se séduire euxmêmes, ont cherché inutilement le temple de la gloire! Que d'Auteurs se sont enfoncés fans guide dans le facré vallon, y ont jeuné, veillé pour écrire des Elegies insipides à leurs Dulcinées, pour faire dans leurs vers murmurer doucement les ruisseaux, voltiger les zéphirs, foûpirer Philoméle, dormir la raifon, ennuyer l'amour, affadir l'efprit, pour renverser quelquesois l'ordre de la nature, prendre comme le Paladin des moulins ordinaires pour des Géans énormes, & devenir les Chevaliers errans du Parnasse! Mais que retirent-ils de tant de fatigues, du mépris, des ridicules, quelquefois même des outrages? Ne croyons pas cependant que le vrai talent de la Poësie entraîne avec lui toutes les extravagances qui rendent certains versificateurs si ridicules; je connois des

gens qui s'irraginent qu'un Poëte est l'image d'un Coribante en fureur, ou de la Pythie échevelée, que la distraction le suit sans cesse & que totijours emporté par l'imagination, son esprit n'a ni régle, ni consistance. Il est vrai que si l'on jugeoit Messieurs les Poëtes par la plûpart de leurs Odes, fi l'on vouloit y chercher l'image de leur esprit & de leurs manieres, on ne sçauroit jamais les croire trop outrés & trop extravagans; car qu'est ce que c'est dans le fond que nos grandes Odes Françoifes; l'Auteur ignore tobjours où il est, ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce qu'il entend, il femble que la force de l'entousialme l'ait privé de tous ses sens, que prêt à expirer il ne lui relle plus que des mouvemens convulsifs; peintres fans choix, fans dessein & fans ordre, nos tableaux Lyriques font étouffés fous les images & fous les ornemens, tous les traits en sont excessifs, & les expressions foibles ou gigantesques : en un mot, à l'exception de quelques Ouvrages de ce genre qui vivront éternellement, je ne scaurois donner une idée plus juste de nos Odes Héroïques, qu'en les comparant à des édifices monstrueux, où tous les ordres de l'Architecture feroient confondus fans diffinction, & dont la richesse & le travail prouveroient moins la fécondité & l'industrie de l'art, que son abus & l'inutilité de ses efforts.

\* "Donnez moi des nuages enflamés, des veents impétueux, qui fur leurs alles agirées portent les tempêtes dans les airs; faires fucceder au tumulte un filence morne; 
que la terre émuë fe taife; que l'onde qui 
réut s'arrête; qu'un coup de tonnerre fende 
cet amas de nuages fuspendus au haut des 
ccieux: à ce figne éclatant, à cette voix, 
le monde reconnoîrra fon maître, & Dieu 
content de nos hommages, appellera les 
Zéphirs, fera luire fon foleil, & les montagnes humides, dont il avoit entouré fon 
Trône, se fondant en rosée, porteront dans 
le sein de la terre la vie, la fraîcheur, & 
Pabondance. «

Voila une Ode, affurément, s'il en fut jamais; auffi m'a-t-il fallu employer tous les élemens, & ne laisser rien dans la nature qui ne contribuât à la richesse de mes descriptions: que d'ornemens perdus, & que cet appareil est bien inutile! Cependant à une première Lecture nous admirons des expressions semblables, c'est ce qui fait que je ne trouve rien de si fautif que l'admiration, c'est un sentiment qui semble profiter de l'étonnement, où les grandes figures & les mouvemens inattendus jettent notre ame, pour la forcer d'applaudir à ce qu'elle n'a pas encore concû.

Ne cherchons donc pas l'Histoire des Poe-

<sup>\*</sup> Ode en Profe.

tes dans leurs Ouvrages, leur gloire y perdroit fans doute trop; mais affurons - nous que le ridicule naît effentiellement du caractère, & non pas du talent; fachons que les grands Poëtes ressemblent à la nature, elle. est singulière dans ses opérations & dans sa conduite; mais personne n'a dit encore, qu'elle fut ridicule, ni bizarre. Ainsi, rien ne fait tant de tort aux enfans d'Apollon, que le malheur d'avoir des compagnons indignes d'eux. Il est triste qu'un talent qui ne s'acquiert point, & qui se développe même avant la raison, semble être commun aujourdhui à tous ceux qui pensent. En vérité, les femmes devroient bien prendre garde à ne plus louër les mauvais vers qu'on fait pour elles, & à ne recevoir ni bouquets ni épithalames; car leurs éloges font dangereux, & tel qui auroit écrit uniment en prose toute fa vie, fera long-tems des vers, pour avoir été applaudi fur un Sonnet inpromptu, ou fur des Stances faites à loifir. Rien d'ailleurs ne seroit plus utile que de réformer le corps des versificateurs, ils deviennent par-là même incapables de tout autre genre d'écrire, & foit par air, foit par parelle, eux-mêmes avouënt hautement, qu'un Démon les fuit, & que faire des vers est pour eux une occupation nécessaire; qu'elle le soit, à la bonne heure, pour ceux qui y réinfissent; mais yous, dont le public ne lit les Ouvrages que

par humanité, renfermerez - vous constamment tous vos devoirs dans la néceffité où vous êtes sans cetie d'ennuyer vos Concitovens? Voudriez-vous être toûjours caufe qu'un art précieux tombe dans le mépris où vous vivez ? Un art estimable, dira-t-on, un art précieux! Quoi la Poësse, cette sœur de la Satyre , occupera-t-elle une place honorable dans l'Etat! Est-ce pour graver sur l'airain des injustices atrocas? est-ce pour décrier , comme elle l'a fait fouvent , le mérite, les graces & la beauté? est-ce enfin pour lever un front rebelle contre la Religion & contre les Loix ? Que répondre à ces exclamations, si ce n'est qu'on ne peut disconvenir que les hommes ne foient méchans? mais que la calomnie, l'audace & l'impieté éclatent en prose comme en vers, & qu'un talent, pour être utile ou pour mire, suive toûjours les penchans de l'ame qui le renferme; ainsi la Poësie, cet art de peindre à l'esprit, & de rendre sensible au cœur ce que la nature & le pinceau représentent aux yeux du corps, devient une furie dans le calomniateur, un embrasement dans l'emporté, un poifon dans le fatyrique; mais elle n'en est pas moins l'éloge de la vertu , le prix des beaux arts, l'ornement d'un siécle, la gloire d'un Royaume, l'amusement de l'honnête-homme, & le charme de la focieté. Versez de l'eau pure dans deux coupes; 96

l'une des deux est empoisonnée, l'autre ne l'est pas, d'où vient? le danger est - ce de l'eau, est - ce du vase ? Heureux ceux qui reçûrent un talent qui les fuit par-tout, qui dans la solitude & le silence fait reparoître à leurs yeux tout ce que l'absence leur avoit fait perdre, qui prête un corps & des couleurs à tout ce qui respire, qui donne au monde des habitans que le vu'gaire ignore; le soleil fatigue par sa marche constante, c'est , toûjours le même feu, ce sont les mêmes rayons; mais si, comme les Poëtes!, on le vovoit fur un char , aussi ancien que le monde, traîné par des chevaux immortels qui foufflent la vie & la flâme, si dans ses éclipfes on s'imaginoit qu'en longs habits de deuil il pleure la mort de Coronis, ou le changement de Daphné, si l'aurore n'étoit pas simplement pour nous la feconde impression du jour , fi c'étoit une Déeffe éplorée , qui gémit, qui se désespère de sortir des bras d'un vieil époux, pour ne trouver qu'un amant endormi: En un mot, si chaque fontaine paroissoit renfermer une Nymphe, si chaque ruisseau sembloit cacher un Dieu, si le moindre petit oranger couvroit de sa tendre écorce une dryade, ou une faune, qu'il feroit doux aux hommes de voir naître le jour! qu'il feroit agréable aux belles de le voir finir! Chimeres, dira-t'on, chimeres! eh qu'importe, pourv'i que le tems en coule plus rapidement, pourvû

SUR LA METROMANIE.

pourvû que l'ennui n'en arrête pas triftement le cours; quelle réalité vaudra une fi douce illusion? C'est elle, c'est cette illusion charmante qui fait croire à plusieurs que les Poëtes sont insidéles à leurs maîtresses par imagination, & que souvent ils ne sont amoureux qu'en idée. Voici la preuve du contraire, & c'est par-là que je sinis.

# L'INCONSTANCE PARDONNABLE.

# ODE ANACREONTIQUE.

EGLE', Themire & Danaë,
Ont en vain reçû mon hommage,
N'en doutez poînt, belle Aglaë,
Jamais mon cœur ne fut volage.

Eglé parle si tendrement; Mon cœur est si foible & si tendre, Que je croyois même en l'aimant, Vous voir, vous parler, vous entendre.

Un sourire engageant & doux, Bien-tôt m'enslâma pour Themire; J'ignorois qu'une autre que vous Pût aussi finement sostrire!

Danaë s'offrit dans le bain; Qu'on est aveugle quand on aime! Aux lys répandus sur son sein, Je ne crus voir qu'Aglaë même. Ainsi dans les plus doux plaissirs Je cedois à vos seules armes; Mon cœur n'éprouvoit de désirs Que par l'image de vos charmes.

Eglé, Themire & Danaë Ont en vain reçû mon hommage; N'en doutez point, belle Aglaü, Jamais mon cœur ne fut velage.

Pour donner une idée moins badine du caractère des Poëtes, losqu'ils font amoureux, il me prend envie de placer ici le récit d'une avanture certaine, mais dont les circonstances sont si peu vraisemblables, que quelque opinion qu'on ait de la folie des hommes, je crains bien qu'on ne me reproche d'en faire une peinture trop outrée : j'ose asfurer cependant que je prendrai foin d'alterer en plusieurs endroits la vérité, afin de mieux fauver la vraisemblance : qu'on ne s'attende point de trouver dans cet Ouvrage ni des exemples à suivre, ni des fautes à éviter; tout y est si étranger à l'ordre commun des choses, que les habitans du Parnasse, & ceux des Petites-Maisons sont, à mon avis, es seuls qui puissent en retirer quelque profit. ICe Roman est divisé en quatre Soirées.

#### PREMIERE SOIRE'E.

C'étoit au mois de May, sur le déclin du jour, que Mademoiselle Dest... descendit dans un iardin, où le Chevalier Dart... eut envie de la conduire. L'heure étoit dangereuse. Déja l'étoile de Vénus commençoit à paroître, & quelques nuages légers répandus fur l'Horison se laissoient à peine dorer par les derniers rayons du Soleil couchant; un beau ciel, un air pur, un berceau, un peu d'obscurité, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour donner envie d'aimer; mais si dans un lieu qui renfermeroit tous les piéges que la nature peut nous tendre, lorsqu'elle se présente à nos yeux dans toute sa parure, un Poète aimable donnoit la main à une Muse charmante, si frappés enfemble de la beauté dn printems ils fe disoient : mais quoi! est-il possible que les faifons & les cœurs puissent avoir des rapports fensibles! Que les jours se ressemblent peu! Et que nous nous ressemblons peu à nous mêmes! La terre couverte de neige, les arbres dépoüillés de leurs feüilles, le filence des oiseaux, tout cela ne semble-l'il pas défendre d'aimer? Oui. L'amour ne vole point sur l'aîle des aquilons, il attend les zéphirs pour se halancer au milieu des airs , & pour y repandre ce doux poison qui nous enyvre; sans doute que nous étions aussi aimables il

100

y a trois mois; mais je ne fçai quelle froideur se mêloit dans tous nos discours, il faut bien que nous n'eussions pas encore reçû la permission de nous aimer. Mais aujourdhui que l'air est rempli du parfum des fleurs, que la terre est parée comme un temple où l'amour va descendre, il semble qu'il soit arrivé à nos ames ce que nous avons vû se passer sur la surface des eaux , lorsque le premier fouffle du printems commença de la fondre. Nous ne sçavons quel trouble charmant nous agite, & quelle puissance inconnue nous empêche doucement de resister. Quoi! le printems régne, le jour a disparu, nous sommes feuls ; que penfer de cette situation ? Ils s'aimeront, dites-vous? Hé fans doute! c'est ce qui arriva au Chevalier Dart. . . & à Mademoiselle Dest . . . Les sentimens que je viens d'exprimer les faisirent en entrant dans le jardin; à peine avoient-ils marché quelque tems, qu'ils se regarderent mille fois en Poètes & en Amans; ils s'arrêtérent ensuite avec embarras, puis ils se regardérent encore, ils baissérent enfin les yeux ; mais ce qu'il y a de miraculeux dans cet événement, c'est que fans doute, par la force de l'amour, ils tournérent un moment l'un autour de l'autre, à peu près comme les tourbillons de Descartes. Cette marche extraordinaire finit fort finguliérement; tous deux, comme par infpiration, fe jettérent à genoux, & tous deux furent également étonnés de s'y voir. Dart... rompit le premier un silence si mystérieux. Quoi , vous êtes à mes pieds , Mademoiselle, à mes pieds! Ignorez-vous que je puis toutà-l'heure mourir de plaisir sur la trace que les vôtres ont fait fur le fable ? Oui, répondit la Muse, avec un rouge charmant qui de fon front se répandit sur ses jouës ; vous avez sçû me plaire, Chevalier, & je n'ai pas balancé de vous adorer; je suis fiére, vous ne l'ignorez pas, mais il est bien juste que l'orgueil tombe aux pieds de l'amour, & nous avons trop d'esprit pour perdre dans un vain cérémonial des momens que le plaisir rend chers, & qui s'envolent pour hâter la paresse des amans. Qu'importe après-tout à mon cœur que vous ne m'aimiez que depuis un quart-d'heure? je comprens, par la violence de mes feux , qu'on peut sentir dans une minute tout ce qu'ont éprouvé les anciens Céladons. Oui, reprit vivement le Chevalier, une ame sensible fait bien du chemin , & quand on a de l'esprit, il ne faut qu'un moment pour s'aimer à la folie; d'un coup d'œil on apperçoit dans sa maîtresse tout ce qu'elle vaut, & l'amour extrême fuit toûjours une aussi profonde connoissance; en un mot, c'est la fortife des amans & des maîtresses qui cause la lenteur de l'amour ; pour moi, je crois fermement que tout Cythére a passé dans mon cœur, & je fens trop combien il m'en coûteroit de résister au plus sort & au plus doux de tous mes penchans. De résister à son penchant, Chevalier, y penfez-vous bien? Estce qu'on résiste? Comment étouffer des seux dont la source est toute entière dans le cœur? Comment se tromper soi-même, en voulant se persuader que le vrai bonheur n'est pas où font les plaisirs ? Ah ! qu'il est heureux d'être Poëte, interrompit l'amant, & que l'imagination rend l'amour aimable ! Il me femble le voir descendre dans vos yeux, je jurerois qu'il les éclaire lui-même de fon flambeau, car je sens bien que c'est de-là qu'il pénétre jusqu'au fond de mon cœur ; oui, il est partout où je vous vois, c'est sans doute lui que j'adore en vous; peut-être même est-ce vous que l'adore en lui. A ces mots la fiére Dest.. devint réveuse un instant; mais prenant tout-à coup son parti; peut - être, dit - elle d'un ton ironique, décidez-vous, Monsieur, je vous laisse éclaircir vos doutes, aussi bien la nuit s'avance, adieu, je vous quitte pour jamais. L'orgueil & le dépit l'avoient déja emportée fur leurs aîles, le Chevalier eût beau crier que rien n'étoit plus clair que fon difcours, que cette ambiguité prétendue étoit une vraie chimére : peine inutile; la Nymphe avoit difparu. Dart .... fut contraint de s'en plaindre à tous les astres du Firmament, & de gronder la Lune qui ce jour-là étoit fort pâle. Mais s'étant affis quelque tems a-

## SUR LA METROMANIE. 103

près fur un gazon, il y fit des vers; reffource ordinaire des Poètes dans le malh-ur, & ne fortit du jardin qu'après avoir falut l'Aurore. Voici quel fut l'ouvrage qui l'occupa toute la nuit.

## PORTRAIT DE L'AMOUR.

TRaiter totijours la vertu d'inhumaine, Et malgré moi sentir des feux naissans, Voir ma raison totiours plus incertaine, Fermer les yeux sur le trouble des sens : Unir souvent les ris & la tristesse. Mourir cent fois, & revivre en un jour; Par les plaisirs connoître enfin l'amour. Et n'y trouver que la délicatesse, Ranger alors Isméne au rang des Dieux, Croire à ses pieds être affis sur le trône, Voir tous mes biens , & mes maux dans ses veux . Etre jaloux de l'air qui l'environne : Pouvoir l'aimer jusqu'à l'emportement, Croire en mourir, & c'est peu de le croire ! Mais comme ami fauver toûjours la gloire De la beauté qu'a désarmé l'amant ; La demander à la nuit, à l'aurore, La voir par-tout , & la chercher toûjours ; L'aimer sans cesse & l'aimer plus encore, Quand la fortune obscurcit ses beaux jours : Si c'est aimer, Isméne, je vous aime,

## 104 REFLEXIONS

Erc'est à vous que j'en dois le seçret, Lorsque l'amour lança son premier trait, Oui, je le vis, vous le guidiez vous-même.

Fin de la première Soirée.

#### SECONDE SOIRE'E.

Hélas! s'écria Mademoifelle Dest... en s'éveillant, ce pauvre Chevalier a passé la nuit fort mal à fon aise, il faut qu'il m'aime bien pour s'expofer ainsi aux injures de l'air ; les vers qu'il m'a envoyé sont charmans, il écrit comme les anges; or remarquez, je vous prie, qu'on fourre les anges par-tout. J'ai eu tort , continuoit-elle, de m'emporter si légérement, mais aussi comment est-il possible qu'un homme d'esprit ignore que les belles veulent être louées fans aucune modération? Les droits d'une maîtreffe font encore plus forts, ainsi je rassemble en moi tous les titres qui peuvent justifier les éloges outrés; car je suis, Dieu merci, tout à la fois fille, maîtresse, & Poëte. Ces réstexions achevées, elle prit du papier & écrivit:

Dans ce jardin où je connus l'amour, Où tu sentis ses ardeurs par mes charmes, Viens, cher Amant, m'inspirer à ton tour Et des plaiss, & même des allarmes.

Le Chevalier ayant reçû ces vers fur la fin dn jour, se hâta d'arriver au jardin, où il avoit trouvé la veille tant de bonnes raisons pour aimer. La jeune Dest... s'y étoit déja rendue, & pour ne point perdre de tems, elle s'étoit affife au bord d'uu baffin, où elle examinoit scrupuleusement les défauts de sa coëffure, & s'applaudissoit en secret d'avoir encore quelques momens à donner à sa toilette : après avoir dérangé des boucles qui failoient fort bien, & mis deux ou trois mouches furnuméraires qui lui changerent en mal la physionomie; elle troubla de colére l'eau du baffin, & détournant la tête avec précipitation, elle découvrit le Chevalier derriére un myrte, où depuis une heure il faisoit des réflexions morales sur le bon esprit des femmes, & plaignoit intérieurement la maîtresse de ce qu'elle se déparoit ainsi en s'ajustant ': ils furent tous deux fâchés de se voir. Le Chevalier parut dans l'attitude d'un homme qui a quelque chose à se reprocher, & qui craint qu'on ne s'en apperçoive : la Nymphe de son côté rougit de dépit d'avoir donné matière à des réflexions morales. Dart. enfin pour fortir d'embarras, s'avifa de dire en s'approchant d'elle :

L'art n'est pas fait pour toi, tu n'en a pas besoin.

Mais comme il s'apperçut que son compliment ne réuffitsoit pas, partagé entre la crain-

te d'avoir déplû, & l'amour extrême qu'il ressentoit, il se prit à pleurer innocemment; la jeune Dest ... fans fçavoir pourquoi, en fit de même; & Dart... plus vivement touché encore, s'écria tristement : quoi! vous pleurez, ma Déesse, je voudrois au prix de tout mon fang arrêter la moindre de vos larmes. Hé! Que ne sommes-nous au tems des métamorphoses, les Dieux me changeroient tout à l'heure en fleur, vos larmes seroient pour moi les larmes de l'aurore, elles me donneroient la vie & la beauté; peut-être que je couronnerois vos cheveux, ou que je pafferois fur votre fein le feul jour que j'aurois à vivre! Que je suis malheureuse, mon cher Chevalier, dit Mademoifelle Dest ... d'avoir douté un feul moment de votre amour , vous avez foupçonné peut-être que l'orguëil étoit mon vice favori. Ah! pensez mieux de mon cœur; une passion plus noble l'avoit allarmé; plus je vous aime, plus je crois être en droit de vous plaire; plus vous m'aimez, & plus je dois compter que rien ne me balance dans votre esprit. Oui, si vous me voyez telle que je fuis, n'en doutez point, Chevalier, je ne fuis pas aimée; l'illusion suit toûjours les véritables amans. Jurez-moi donc. pour me rassurer, que tout ce que j'ai de joli vous paroît beau, que tout ce que j'ai de médiocre vous femble joli, & que mes défauts ne sont que des ombres légéres où mes gra-

ces vont se cacher. Oüi, je le jure, & mon ferment part du fond du cœur; mais après tout, ajoûta Dart... qu'est-il besoin de le jurer? Si vous n'étiez pas à mes yeux le chefd'œuvre de la nature, je ne ferois point à vos genoux le modéle de l'amour. Je le connois, cet amour, c'est le plus grand de tous les plaifirs lorfqu'il est violent, c'est la plus fotte de toutes les occupations l'orfqu'il est médiocre. Oui, je préfére la douceur de pleurer à vos pieds à tout ce qu'on appelle plaifir; ma chere Dest ... Le vulgaire des amans ne pleure point, c'est un rafinement de volupté dont l'amour leur a fait un fecret; mais de grace, épargnez-moi vos froideurs: fûre de mon ame, que pouvez-vous craindre? Sure de ton ame, interrompit-elle, oui dans le moment qui s'écoule, mais celui qui le suit ne me l'enlévera-t'il point ? Quand on ne sçait pas craindre, ingrat, on ne sçait pas aimer. Il faudroit pour me rassûrer que nos ames fussent à découvert, que les corps qui les emprisonnent, changés tout à coup en une vapeur brillante, fe laissassent pénétrer par les regards, alors je verrois si tu es sincère, & j'espérerois du moins qu'en connoissant mon ame entiére tu pourrois apprendre enfin à m'aimer. A ces mots le Chevalier fit un éclat de rire; quoi, Mademoifelle, lui dit-il en badinant, vous voudriez que nos corps ne fussent qu'une ombre transparente, y pensezvous, vos charmes n'auroient plus aucune folidité, & la vie ne feroit qu'un fonge. Avouez du moins, Chevalier, reprit-elle à son tour, que l'amour & le plaisir ne perdroient rien à ce fonge, nos ames forceroient leur prifon, & peut-être qu'elles s'uniroient éternellement l'une à l'autre... Mais quoi , cher amant , déja la nuit nous fépare, que le tems patfe vîte, quand l'amour lui prête ses aîles! Déja je ne vois plus ton image, parle-moi, qu'au fon de ta voix chérie je reconnoisse mon bonheur. Je crains de te perdre dans les ombres ; est-il bien vrai que la Fable n'est qu'une chimére? N'est-il plus de Nymphes fous les eaux? Elles profiteroient de l'obscurité pour t'enlever; tu vaux fans doute mieux que cet Hylas qu'elles ravirent à Hercule; je fuis jalouse enfin de toute la nature. Hé que peut craindre la plus aimée de toutes les Graces, dit le Chevalier, ses chaînes font des plaifirs, qui pourroit jamais les rompre ou les éviter? Mais à propos de plaisirs, Muse adorable, ie me fouviens d'en avoir décrit le temple autrefois; si je vous avois aimée alors, la peinture en feroit plus touchante & plus vive; n'importe, dit-elle, je serai bien aise de vous entendre, puisque je ne puis plus vous voir. Dart... lui donna la main, & lut de mémoire.

## SUR LA METROMANIE. 109

## LE TEMPLE DU PLAISIR.

PLAISIR si souvent appellé
Par les brillans accès d'une aimable solie,
Plaisir si souvent exilé,
Par les sombres vapeurs de la mélancolie;
Venez, offrez-vous à mes yeux,

Ecartez le bandeau qui vous fait méconnoître, Découvrez ce front radieux,

Où les jeux voltigeans, où les ris semblent naître; Et d'où l'amour fait disparoître . La fierté génante des Dieux.

On m'écoute, on reçoit mes vœux & ma priére;
Un char d'azur m'emporte dans les airs;
Il trace dans son vol un fillon de lumiére,
Et descend comme un trait au milieu des déserts.
Dieux! Sous un toit couronné de bruyére
. Ce grand moteur de l'univers,

Le plaisir qui peut seul remplir notre ame entiere, Me montre en souriant, un lit couvert de lierre,

Où repose avec lui l'aimable oissveté;
Un ruisseau coule à son côré;
Et les jonquilles qu'il arrose,
Conserven: la vivacité
D'une steur fraichement éclose.
Près de son canal argenté
Un oranger toussu s'opposé

Aux feux dévorans de l'été: Sous son feüillage respecté L'amour endormi se repose, Et par ses charmes arrêté Le volage zéphir s'expose A perdre encor la liberté.

Sejour aimé des Dieux, où le plaisir dispose De mon cœur, de mes vœux, de ma félicité,

Monarque complaisant, souverain sans fierté, Il me permet tout ce que j'ose.

Telle est du doux plaisir l'aimable autorité; Son sceptre est un bouquet, sa couronne une rose,

Et ses loix sont ma volonté.

Dieu charmant, je vous vois sourire

Au dernier trait de ce tableau.

Sans doute je rends mal les transports que m'inspire L'aspect de ce séjour nouveau.

"Oui, je ris de te voir en rimes redoublées

» De ton cerveau brûlant confumer tout le feu ;
» Dans tes peintures déréglées

» Tu parles du plaisir toujours trop ou trop peu.

En vain affembles-tu mesure sur mesure,

» Ton esprit échaussé s'épuise vainement,

» On trouve des couleurs pour peindre la nature,

" Mais quel heureux pinceau trace le sentiment! " Plus le plaisir est simple, & plus tu devois craindre " D'affoiblir ses vives ardeurs,

Le chercher, c'est le fuir; le sentir, c'est le peindre,

» C'est en mériter les faveurs!

» Tu me vois entouré de campagnes fleuries ,

" Au milieu des bergers j'établis mon féjour,

»Je foule l'émail des prairies :

» Rival & frere de l'amour,

» J'inspire comme lui de douces réveries.

» Le filence des bois, la fraicheur d'un beau jour

» Plaisent plus à mes yeux que l'or des galeries » D'une turnultueuse Cour.

» Les jeux & l'agrément nâquirent sous mon aîle :

» Semblable à l'onde d'un ruisseau,

» Qui par l'heureux secours de sa source fidèle,

" Dans sa fuite se renouvelle;

"Sur un sujet totijours nouveau

» Le Dieu de l'enjoûment m'appelle,

» Dans mes discours legers la faillie érincelle,

" Et plus badin que les zéphirs,

"Ce n'est pas la fleur la plus belle,

" Mais c'est toûjours la plus nouvelle

» Qui cause mes derniers soupirs.

" Mortel, fi tu veux me connoître,

" Vole auprès d'Aglaë, ses yeux me seront naître. "Quesquesois au sein des amours

» Elle amuse mon inconstance;

" Mais l'on me trouvera toujours

» Entre l'esprit & l'innocence.

En vérité, Chevalier, dit la jeune Dest... ie suis fâchée de n'avoir qu'une ame, ce n'est pas affez pour vous : mais que dis-je, vous n'y perdez rien, mon esprit sent tout ce que vous valez, & mon cœur aime tout ce que mon esprit a trouvé d'aimable en vous ; je vous jure qu'ils sont tous deux bien occupés. Muse charmante, Déesse des vers & de l'amour, vous m'enyvrés de joye. Dieu! Vous m'aimés, & j'ai passé la journée sans vous déplaire. On me l'avoit toûjours dit, j'étois né pour le bonheur. Ainsi se séparerent deux amans qui devoient bien-tôt ne plus s'aimer; tant il est vrai que les extrêmes se touchent toftiours dans la tête des Poëtes. Je laisse aux Lecteurs le foin de réfléchir fur leurs avantures. Le fond en est ancien , la tournure en est neuve, mais peut-être que l'un & l'autre ne valent pas grand chose. Heureusement il ne reste plus que deux soirées à passer.

Fin de la seconde Soirée.

## TROISIE'ME SOIRE'E.

Une Lettre du Chevalier Datt... à Mylord Val son ami, me dispense d'écrire ce qui se passa dans les deux dernieres soirées; il y raconte la fin de ses avantures; on ne sera pas fâché sans doute de l'entendre lui-même, & de le voir peint dans son propre ouvrage.

Lettre

## SUR LA METROMANIE. 1

Lettre du Chevalier Dart . . . à Mylord Val.

Vous voulés fçavoir, Mylord, la fin de mon Roman; c'est compter beaucoup sur mon amitié, & fur la nécessité où je suis depuis long-tems de vouloir tout ce que vous défirés. S'il est nouveau d'être l'historien de fes propres folies , il ne l'est pas moins d'avoit un ami à qui on ne rougisse pas de les raconter; plus il en coîte à mon amour propre; plus le facrifice doit vous flatter, & c'est, je crois , vous marquer assez d'estime que de ne pas craindre de vous dévoiler les foiblesses d'un cœur dont vous chérisses les vertus. Voilà une espèce d'éloge tout nouveau, & qui vaut bien la peine que vous le receviés avec plaisir. Ce préambule fini, je vais tout de Juite vous raconter ce que vous ignorés encore de mon avanture avec cette folle que j'ai tant aimée. Je vous difois hier, dans quel enchantement m'avoit laissé la seconde entrevûë que j'eus avec elle : de peur de tomber dans la répétition, je vous fais grace de tous les différens mouvemens dont je fus agité jusqu'au lendemain. Ces fortes de situations font peintes par-tout, & je n'ai, ni le loitir, ni la volonté de vous dire ce que tout le monde sçait. Mais que les jours se ressemblent peu, mon cher Mylord, & que les préfages font incertains! Qu'on me dise après

cela que les fonges font les ministres des Dieux & de la vérité, j'en eus dix mille qui me promettoient un bonheur durable, Atvs en est moins entouré à l'Opera, & si vous en exceptés le dernier de tous où je vis Venus la foudre à la main, tous les autres n'annoncoient que les ris & les amours. L'impatience où l'étois de revoir ma Déesse fit bientôt envoler le sommeil & les songes ; j'arrivai avec le jour dans le jardin où je l'avois trouvée si belle, je m'apperçûs que les sleurs étoient auffi fraîches & auffi belles que les jours précedens, je ne remarquai point que les fontaines eussent changé de cours, je n'en vis aucune remonter vers fa fource, ni murmurer plus tristement, tout m'y parut à l'ordinaire, rien n'y blessa mes yeux, rien n'y troubla mon cœur: mais voici l'événement le plus singulier de ma vie, & qui caractérise bien l'espèce de folie qu'on reproche aux Poëtes. Premiérement , Mylord ; -l'yvresse de la passion me sit oublier absolument qu'il est d'usage dans le monde de diner le matin & de fouper le foir. Jusques-là mon avanture ressemble à beaucoup d'autres, car vous n'ignorés pas que les héros de Roman ne mangent point, ou du moins fi peu qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Ce que je vais vous dire est plus merveilleux. Vous sçavés qu'il est permis en Poësie de donner une ame aux êtres les plus inanimés, & des

#### SUR LA METROMANIE. 115

couleurs aux choses les plus insensibles ; ainsi par l'usage de la Fable on embellit la vérité même; cette maxime est fondée sur une tradition constante, qui nous apprend qu'un jour la Fable & la Vérité étoient en dispute; la Raifon fut appellée pour la décider. Il étoit question entr'elles de beauté, car c'est la grande querelle des Déeises & des mortelles. La Vérité parla la première en ces termes. Une preuve que je suis plus belle que vous, ô Fable, c'est que je n'ai jamais craint de parostre toute nuë. La pudeur est mon voile, mes charmes font ma parure. Simple & innocente je ne persuade qu'en faveur de la vertu. Je fuis fille des Dieux, ame des vrais plaifirs, objet naturel de tout ce qui pense; & vous, enfant malheureux de l'illusion & du merifonge, votre beauté n'est qu'un fard imposteur, & vos plaifirs qu'un fonge qui s'envole! La Fable répliqua avec audace : ô Vérité, tous les hommes craignent de vous entendré: il est vrai que chaque peuple s'imagine être éclairé de votre flambeau. Mais vous êtes fi difficile à pénétrer, que vous échappés même aux yeux de la Raison, j'avoité que vous avés une beauté male & durable, mais c'est "dire affez clairement, je penfe, qué vons -manqués de ces graces fines & touchantes qui rendent mes charmes si intéressans: en un mot, vous avoues que je l'emporte fur vons ·lorsque je suis parée, ma victoire sera donc

complette, & je vais faire un assaut général avec vous; & la Raifon notre juge n'en fera point allarmée. La Fable commençoit à fe dépotiilier de fes ornemens aimables; mais à mesure qu'elle dénouoit un ruban, elle faifoit envoler une grace ; la vivacité & la phy-.fionomie, ces reines de nos cœurs, disparurent avec les mouches & le rouge; en un mot elle alloit s'enlaidir, si la Raison, qui jusqu'alors avoit conservé le maintien grave d'un juge, ne se fut opposée absolument à cette imprudence. Vous êtes faite pour la parure, lui dit-elle, & vous aurés toûjours l'avantage d'en servir. La Vérité plaît sans ornement aux esprits dont j'ai la conduite. mais elle est trop austère pour ceux qui refufent de me suivre; ainsi ne vous brouillés point, & vivés ensemble, vous y gagnerés toutes deux; à l'instant elle les fit approcher, après quelque réfistance, enfin elles s'embrafscrent, la Fable en devint plus belle & la Vérité plus aimable. Cette digreffion vous paroît un peu longue, Mylord, mais la voilà heureusement finie; je vous disois donc qu'on n'est point surpris que tout soit personnissé dans la Poesse parce qu'on n'imagine pas qu'un Poëte croye voir réellement voltiger les zéphirs, qu'il pense entendre parler les arbres & les rochers, voir nager les Naïades for s les eaux, & cent autres extravagances pareilles; cependant, Myloid, i'en crus ap-

SUR LA METROMANIE. percevoir mille fois davantage, je me laissai surprendre à une rêverie si douce & si charmante, que mon imagination s'échauffant de plus en plus, la terre commença à changer de face à mes yeux; l'air me parut en un instant rempli d'une infinité de génies bleucéleste, qui sembloient être tous occupés de différentes réflexions. Les uns rampoient triftement fur cette matiere fine & subtile qui compose l'air que nous respirons, tandis que d'autres voloient sur des chars superbes; j'admirai cette différence, & je m'avisai de conclure que ces génies pourroient bien avoir les mêmes mœurs que les hommes; en effet je vis un instant après quatre phaëtons de nacre, tirés par des chevaux aurores; ces quatre chars se précipitoient au travers d'une multitude de Sylphes que je distinguois à peine; la foule des génies trembloit devant eux, quelques - uns même, plus malheureux, étoient écrafés fous les rouës, cependant les conducteurs n'en alloient pas plus lentement , une caléche de cristal, couleur de rose, s'avança alors vers moi : je vis une petite brune qui rioit de toutes ses forces de causer tout ce désordre; de tems en tems el le se baissoit vers la portiere pour faire de agaceries aux petits-maîtres qui la suivoients leur émulation me fit trembler, car à tou; moment quelque sylphe étoit écrasé sous let pieds des chevaux. Avant d'aller plus loins

remarquez que tous ces objets me paroiffoient extrêmement déliés, & d'nne figure imperceptible aux yeux du vulgaire. Enfin le char le plus léger gagna les autres de vîtesse. Il atteignit la caléche, & la choqua si imprudemment, qu'elle fut brifée à deux doigts de ma bouche, en forte qu'en respirant j'avalai & la petite sylphide & les débris de fon équipage : la jeune déesse aërienne descendit au fond de ma poitrine avec une frayeur mortelle : je vis alors régner une grande consternation fur tous les visages, & je ne doutai point qu'il ne passa pour constant parmi les fylphes, que la belle brune avoit été précipitée dans un gouffre pour servir d'exemple aux coquettes outrées; il me parut même que la foule des génies s'approchoit de moi avec une curiofité mêlée de quelque frayeur, à peu près comme des matelots pourroient confiderer l'écueil où ils auroient échoiié. Mais je rendis bien-tôt le calme au peuple bleu, car par l'action naturelle de mes poûmons la belle reffortit de l'abîme où elle étoit tombée, & trouva fon falut dans ce qui avoit causé sa perte. Le plus zélé de ses amans la fit remonter sur un charpompeux, & qui en vérité étoit plus gros que trois ou quatre têtes d'épingles jointes. ensemble. Les sylphes applaudirent & crierent au miracle. Je ne doute point que lorfque la déesse eut repris ses esprits, elle ne

raconta bien des merveilles de la construction du corps humain. On pourroit conclure de cet évenement, que les différentes espêces d'êtres peuvent être dangereuses les unes pour les autres, & que la respiration des hommes est, par rappørt aux sylphes, ce que le soufle des enfans d'Eole est à notre égard. Ennuyé à la fin des génies élementaires, & impatient de voir arriver ma maîtresse, je fus me reposer dans un des salons qui donnent sur le jardin; le premier s'appelle le cabinet des Dieux, & l'autre le cabinet des Déesses; je donnai la préférence aux immortelles; après avoir admiré quelque tems les ouvrages curieux du Praxitéle de nos jours, je m'arrêtai sur la statuë de Vénus fortant du bain, qui est un peu écartée des autres. Au bout d'un moment de rêverie je m'avifai de lui parler ainfi. Puisque je fuis seul avec vous, permettez, Déesse, que je vous rappelle tous les avantages que la beauté vous donne sur les autres immortelles; il est vrai que Junon est la plus puisfante, Minerve la plus fage, l'Aurore la plus fraîche, Iris la mieux parée; mais que font aux yeux même de vos Déesses, la puissance, la sagesse, la fraîcheur & la parure, si on les compare à la beauté? C'est aux charmes que le beau sexe aspire, les Déesses & les mortelles ne cherchent avec ardeur les ausres prérogatives, que pour se dépiquer de

n'être pas affez belles ou affez aimables : je voudrois bien à votre place jouir du chagrin de Junon, quand elle se tuë de répéter devant vous, que la grandeur de la naissance est le seul véritable avantage des Dieux; je crois qu'il est bien plaisant de l'entendre parler avec un mépris fouverain des Déeffes fubalternes, lorsqu'elle dit, nous autres habitantes de l'Olympe ne fommes pas faites pour vivre avec les petites divinités. Mais il n'est pas moins réjouissant pour vous de sçavoir que Minerve & Diane prêchent continuellement la jeune Hébé fur les devoirs du mariage: croyez-nous, difent-elles, c'est la raison qui fait les Déesses, laissez aux mortelles les agaceries & le manége, vous éviterez par-la les mauvais discours des Dieux petits-maîtres; car c'est la coqueterie de nos jeunes immortelles, qui fait fondre dans l'Olympe ce déluge de Couplets qui l'inonde aujourdhui. Je crois qu'Hébé doit être bien fatiguée de leurs fermons, & vous sçavez, Déesse, comment elle les met à profit! je ne doute pas non plus que les divins maris de l'Empirée ne vous jurent tous qu'ils n'ont jamais aimé leurs divines femmes. Le vieux Nérée, le fombre Pluton, ne vous offrent-ils pas quelquefois des préfens, car c'est la resfource des amans ridicules : vous devez bien rire de leur voir éclater la galanterie de la vieille Cour de Saturne; mais de tous les

plaifirs que vons goûtez dans l'Olympe, je n'en vois pas de plus piquant que celui de désespérer sans cesse cette foule de jeunes Zéphirs qui vous obséde. Quelle comédie de le voir vous lorgner avec art, & vous foûrire avec méthode! Qu'il est plaisant de les trouver cent fois le jour à vos pieds, vous baifant les mains avec fureur, & vous appellant inhumaine fans fçavoir pourquoi! Qu'il est risible de les voir devenir mutins tout-à-coup, vous arracher votre évantail, vous en attrapper légérement, vous quitter brufquement, revenir promptement, vous regarder dédaigneusement, vous parler follement, chanter nonchalamment, fiffler outrement, & par vengeance louër leurs graces, & se mirer délicieusement dans les plumes de leurs aîles : enfin, Déesse, je ne finirois jamais, si je voulois compter tous les plaisirs que l'avantage d'être belle vous donne, i'en crois le nombre aussi grand que celui de vos charmes.

Vous vous étonnez fans doute qu'on puisse avoir une converfation aussi longue avec une statuë, vous le serez encore davantage, quand je vous dirai que je sentis en ce moment que rien de ce qui est beau. n'est inanimé, & que le bronze & la toile; quand l'art les métamorphose, ont par le secours de l'illusion autaut de pouvoir sur nos ames que la réalité même. Pendant ce discours, Mademoisselle

Dest... avoit eû le tems d'arriver sans bruit derriere moi : elle écouta paisiblement jusqu'à la fin, mais aux dernieres paroles que je prononçai, je me femis frapper fur l'épaule; ce coup, quoique très-léger, fut pour moi un vrai coup de foudre, car en me détournant j'apperçûs la jalousie personnifiée, qui me regardoit avec des yeux, où la fierté empêchoit la fureur d'éclater. Allez, me dit-elle, je ne croyois pas qu'il y eût encore au monde des Pygmalions, ni qu'on pût me facrifier à nne statue; je vous rends vos fermens, ils me deshonorent; épargnez-moi pour jamais l'horreur de vous voir; je vous conseille pourtant de ne pas oublier une pareille conquête, & d'adorer qui sçait vous plaire. A ces mots la colere, le dépit. la rage, & toutes les passions ensemble l'emporterent loin de moi. Je restai un moment aussi immobile que Vénus l'étoit sur son piedd'estal; peu à peu cependant je sentis revenir la souplesse de mes nerfs; je ne me remuai pourtant encore que par ressort : enfin parvenu à fortir de ma place, j'emportai chez moi un fond inépuisable de réfléxions. Demain, Mylord, je vous conduirai au dénouë-ment d'une avanture qui m'a paru durer plus de six mois par les différens genres de transports, de tourmens, de projets, de combats, qui tour à four remplirent & déchirerent mon ame. Adieu, Mylord, fuyez l'amour.

Fin de la troisième Soirée.

#### QUATRIEME SOIRE'E.

On ne connoît jamais si bien l'amour . mon cher Mylord; que lorfqu'on en ressent les peines. Elles ont un caractére distinctif. qui empêche qu'on ne les confonde avec toutes les autres affoctions. Il n'en est pas toûjours de même des plaisirs de ce Dieu; ils ressemblent à tous ceux qui piquent vivement nos sens, & qui enyvrent notre ame sans la rassasser. L'impression de la douleur caufée par l'amour est plus profonde; il femble qu'il s'appuye sur le trait qu'il a enfoncé dans le cœur, & qu'il veuille ajoûter un poids insupportable aux douleurs aignes qu'il fait fouffrir ; au contraire ce n'est qu'en voltigeant autour de nous couronné de ses roses, & qu'il souffle dans nos ames une étincelle de la joye qui brille dans ses yeux; vous devinez fans doute où aboutit ma réflexion. La fuite de Mademoifelle Dest.. me laissa dans un abîme affreux, je ne voyois aucun jour pour en fortir; la statne de Venus me suivoit par-tout; & sembloit me reprocher amérement ma foiblesse : quelque léger que fut mon crime, mes remords me le faisoient paroître énorme ; l'amour m'accufoit au fond du cœur, je me déchirois moi-même par mes réfléxions , & je n'espérois trouver de secours que dans les bras du défespoir.

C'est dans cette suneste situation que je reçûs une lettre de ma cruelle maîtresse. Je
erus mourir en la décachetant; mon ame se
partagea si vivement entre la crainte & l'esppérance, que j'eus peine à résister à la violence des mouvemens dont je sus agité; mais
ce trouble ne dura guéres, & je retembai
bien-tôt dans la mélancolie la plus noire, «
c'est ce qui me fait penser que l'amour pourroit bien être une maladie contagieuse; dont
les suites & les symptômes sont plus ou moins
funesses, selon la différence des tempéramens & des humeurs. Voici mot à mot la
lettre que je reçûs.

## Lettre de Mdlle. Dest... au Chevalier Dart...

Oubliez à jamais mon nom, mes traits & fur-tout ma foiblesse; que rien ne rappelle mon image dans un cœur où j'ai été méprifée; n'ayez pas l'audace de penser à moi; ne me deshonorez plus en m'offrant les reftes d'une passion mal éteinte; ce n'est pas votre affreuse inconstance qui me désespére; elle ne sera jamais aussi entire que je le défire; c'est la crainte d'être encore aimée, c'est la honte de régner sur votre ame; qui rendent ma vie malheureuse. Jour affreux où j'ai connu le plus perside de tous les hommes! Moment satal à ma gloire & à mon repos, où j'ai pû affez estimer son cœur pour

désirer de le posséder seule. Quelle erreur m'a féduite, quelle furie a fasciné mes yeux! Je crois le crime inévitable, puisque je n'ai pû me défendre de vous aimer! Un enchaînement affreux de causes ignorées m'a ôté l'usage de la raison & l'exercice de ma liberté; mais non, j'ai creusé moi-même l'abîme où je fuis tombée; j'ai ajoûté foi à vos yeux imposteurs, a cette physionomie où toutes les vertus sembloient se peindre ; j'ai pensé avenglément que tout ce qui paroissoit aimable pouvoit être aimé. Malheureuse ! je n'ai pû rélister à mon penchant; je vous ai crû tendre & vertueux. Eh, comment ne pas croire ce qu'on défire si ardemment? Toute ma fierté est tombée devant vous ; je voulois réfister, & je ne pouvois que vous aimer : je me perdois dans l'éclat de vos yeux, & j'enyvrois moi-même ma raison; je l'endormois de peur d'entendre ses reproches; mais vous l'avez reveillée, ingrat, elle crie aujourdhui, elle vous accuse, ou piûtôt elle m'accable moi-même. Qu'elle me laisse, cette funeste raison, goûter un instant l'espoir de la vengeance? Quoi! je n'ai pû tenir dans ton cœur contre une image inanimée; le marbre m'a enlevé mon amant, une statuë est ma rivale. Tu m'as donc trompée, quand tu me parlois de mes charmes, je n'avois fans doute aucun droit de te plaire. Quoi ! je n'étois pas digne de te fixer ? mais l'orgueil ne me fait il point illusion? Ce que tu aimes ne l'emport-il pas sur ce que tu as aimé? Infortunée que je suis, c'est la beauté même qui combat contre moi, c'est la mére des graces qui me dispute un cœur, mais le marbre le plus froid & le plus insensible a-t-il quelque pouvoir sur l'ame des amans ? Hélas! c'est le marbre même que je crains, il ne change point, sa beauté est toûjours la même; le tems n'imprime aucunes rides fur le front des statues; leur jeunesse est éternelle, leurs charmes piquent toûjours, & le silence qu'elles gardent assure pour jamais leurs conquêtes: oui, je n'aurois point craint la plus aimable des mortelles. Ses discours, imposteurs, la fausseté de ses sermens, l'inégalité de sa conduite, auroient pû détruire l'ouvrage de ses -yeux, mais Venus en silence allarme plus mon cœur, que si brillante & parée elle te faifoit succeder à Adonis. Tu vois que je te découvre toutes les blessures de mon cœur, que je les fais saigner devant toi, c'est te dire assez que je déteste les hommages que tu pourrois me rendre, puisque je t'avouë que je souffre, sois sur que tu ne sçaurois me guérir, & que je mourrois de défespoir de l'avouer ma soiblesse, si je pouvois en avoir encore pour toi.

Tout autre qu'un Poète, & qu'un amant, auroit cru sur pareille lettre, Mademoi-selle Dest... plus passionnée que jamais, mais

je ne vis dans ses expressions que ce qu'elle croyoit y voir elle-même. Les véritables amans sont toliours trop crédules. Une maîtresse écrit des injures sans songer que son cœur les dément, un amant y est sensible, sans imaginer que l'amour en est le véritable auteur. Je croyois d'ailleurs la fierté de la Dest. . . si bien établie, qu'il ne me vint pas même dans l'idée qu'elle pôt jamais me pardonner. Ainsi mon ame s'abandonna toute entiere au désespoir, & j'écrivis sur le champ ce que vous allez lire.

## Lettre du Chevalier Dart ... à Melle. Deft ...

Un crime imaginaire m'ôte pour jamais, Mademoifelle, le seul bien que je désirois; je renonce sans regret à une vie languissante, où je ne pouvois même jouir des illusions de l'espérance; la mort n'est affreuse que pour les heureux ; il est triste de la voir fendre brusquement la foule des plaisirs qui nous environnent, & fe faire ainst un passage jusqu'à nous : mais quand la douleur a pris place dans notre ame, quand elle en fait fa demeure éternelle, croyez-vous que la vie foit un bien, & qu'on aime à la conserver? Vivre heureux, ou mourir; voilà la maxime des cœurs fensibles; vous verrez dans peu si je ne sçaurai pas l'autoriser par mon exemple.

Les lettres font d'un grand foulagement en amour, il femble qu'on se délivre en écrivant, du fardeau qui nous accabloit, c'est le filence qui nourrit les douleurs; il faut se plaindre, il faut gémir pour souffrir moins, & quand on a intéressé toute la nature à partager fes peines, il femble qu'on forte d'une folitude affreuse, où la douleur nous retenoit : tout y étoit muet pour nous, tant que nous nous fommes tûs, mais au moindre foupir, à la moindre plainte, nous croyons que tout s'empresse à nous écouter, que les objets les plus infensibles s'animent, & que la nature entiere concourt à plaindre & à foulager nos malheurs. Ainsi vous qui avez perdu ce que vous aimez, écrivez, parlez, plaignezvous, mais à qui? à votre maîtresse, si elle vit; à son ombre, si les Dieux vous l'ont enlevée, aux rochers, aux arbres, à votre chien, à votre chat, n'importe, il y va de votre bonheur! le petit billet que je venois d'écrire m'avoit beaucoup foulagé, le ferment que l'avois fait à ma maîtresse de mourir pour elle, fembloit m'avoir rendu le goût de la vie & l'usage des plaisirs. C'est dans cette difposition qu'un mouvement inconnu de curiofité me conduisit dans le falon des Dieux : j'espérai qu'il me seroit plus favorable que celui des Déesses; mais quelle fut ma surprise! Je découvris à travers une porte vitrée Dest ... qui étoit montée fur le char d'Apollon fortant

tant des mers, & qui lui disputoit la gloire d'éclairer le monde; j'eus peine à m'empêcher de rire, mais je réfléchis fur mon avanture avec la statuë de Venus, & j'augurai que celle d'Apollon pourroit bien avoir produit le même effet. Cependant je me cachai le mieux que je pus, afin de ne rien perdre de cette scène. Vous croirez sans doute, Mylord, que je vous raconte des fonges. Mademoifelle Dest ... cette fiére beauté qui m'avoit tant reproché mon amour pour Venus, alloit avoir une conférence avec Apollon, & voici quels en étoient les propos. Quand on est jolie, quand on a de l'esprit, il est honteux de s'attacher à un mortel; & puisqu'il est des Dieux, il faut essayer de leur plaire. Apollon, flambeau du monde, que le vulgaire te connoît mal! il te prend pour un globe enflammé, pour une mer immense de feu. C'est ainsi qu'il te confond avec la gloire qui t'environne. Mais moi! que tu daignas éclairer dès mon enfance, moi qui ose te regarder avec des yeux d'aigle, je perce les flâmes qui t'environnent, & j'arrive jusqu'à toi; je reconnois l'astre de la terre & celui de l'esprit; tu agis sur l'ame comme sur la matiere, tu la fertilises, tu la désséches à ton gré, tu produis, tu détruis les nuages qui affiégent la raifon : monarque des cieux, tu allumes le tonnerre au feu de tes rayons divins; Dieu du génie, tu l'échau-

fes, tu l'embrases, & tu en fais sortir des éclairs qui faisissent les bons juges, & qui désespérent les sots. Leve-toi, sors des mers, rends le jour aux amans; ôte-leur l'illusion, ou confirme-la pour jamais, éclaire ces glaces qui reproduifent ta lumiere, les belles l'attendent impatiemment : depuis douze heures elles n'ont pû considérer leur image, laisfe-les jouir d'elles-mêmes, laisse-les admirer leurs graces. Pour moi, je mépriferai déformais les foibles avantages de la beauté, & je n'aurai d'autre amant que le Dieu des sciences & de la véritable gloire. C'en est fait, ton char s'ébranle, tes coursiers bondissent sous ta main, l'air s'ouvre, le ciel brille, je vole. Dieu! que la terre est petite, que l'homme est peu de chose, & que la mufique de l'Opera est mauvaise, quand on entend celle des cieux! elle est en vérité toutà-fait dans le goût Italien!

Ma foi, Mylord, je ne pus y tenir davantage, j'entrai en riant de toutes mes forces, & Deft... tomba du haut de l'empirée avec une colere qu'il fut impossible d'appaiser : que vous dirai-je de plus? Elle jura de ne jamais me pardonner, moi je jurai de ne l'aimer de ma vie, parce que c'est beaucoup trop que de renfermer tout à la fois dans fa tête les plus extravagans de tous les Dieux.

Apollon & l'Amour.

Fin de la quarrieme Soirée,

Je viens de peindre les extravagances & les ridicules de l'amour des Poëtes, il est iuste de finir cet article par un tableau plus riant & plus avantageux. Il faut voir les Mufes à table pour connoître tout ce qu'elles valent; on sçait quel étoit le Parnasse de Chapelle & de Chaulieu, & combien ils décrierent la fontaine d'Hypocrêne, depuis qu'ils établirent la supériorité du vin de Champagne fur toutes les eaux de l'Hélicon. C'est à table que la Poefie brille; c'est la que les Poetes sçavent faire l'amour, qu'ils rendent des hommages dignes des graces & de la beauté. Voyons-les fur cette nouvelle scéne, & n'en parlons plus dans la fuite, de peur d'être aussi ennuyeux que le font quelques-uns de leurs Ouvrages.

# SOUPER D'ETE.

E Dieu qui brúloit nos campagnes Se dérobe enfin à nos yeux, Il fuit, & fon char radieux, Ne dore plus que les montagnes: Déja par sa voix avertis Ses coursiers écumeux s'agitent, Leurs erins se dresient, ils s'irritent; Et doublant leurs pas radentis, Ils volent, & se précipient Au sond du palais de Thétis.

#### Souper D'ÉTÉ.

132 Le front couronné d'amarantes Les Nymphes sortent des forêts; Un air plus doux; un vent plus frais Raniment les roses mourantes; Et descendant du haut des monts Les bergéres plus vigilantes Raffemblent leurs brebis belantes; Oui s'egaroient dans les vallons. Le vaste & sublime empirée A repris ce brillant azur , Où Venus de feux entourée Fait rayonner l'or le plus pur; Et tandis que cette immortelle Rend à la terre un nouveau jour ; La nuit raméne fur son atle Le Dieu des Songes & l'Amour.

Il est tems, belle Léonore;
D'entrer sous ce naissant berceau;
Où l'onde pure d'un ruisseau
Moüille ce jeune sycomore;
Que vos yeux ont trouyé si beau!
On voit sur son écorce tendre
Nos chistres amoureux tracés;
Ces chistres formeat un méandre
Où nos deux noms entrelasses;
Totijours à se suivre empresses;
S'abandonnent pour se reprendre ;

Dieu d'Amour! Daignez les défendre Contre les ravages du tems. Puissent ces beaux nœuds; tous les ans; S'unir, s'affermir, & s'etendre Comme les Plantes au Printems.

Déja la table est éclairée Par l'éclat pompeux des flambeaux ? Et déja la table est parée Par les vases & les cristaux : Lisis, en habit de bergére, Enferme au fond de la fougére Les dons de Bourgogne & du Rhin; Tandis que sa jeune compagne Porte en riant de la campagne Toutes les faveurs du matin. Je vois arriver Euphémie Avec son fidéle Damis; Vous trouvez en elle une amie; Je trouve en lui tous mes amis; Par l'union la plus aimable L'amitié badine en ce jour. Avec ce frére infociable, Dont elle a fui long - tems la cour ; Tous deux affis à notre table, Enyvrent nos cœurs tour à tour De cette volupté durable, Dont l'amitié jouit tofiours

# 34 SOUPER D'ÉTÉ.

Et de cette yvresse inessable Ou'on doit aux faveurs des amours Couvrez la table en diligence, Esclaves, & retirez-vous: Pour nous gêner vos yeux jaloux Semblent être d'intelligence; Fuyez, votre seule présence Feroit expirer la gaîté: Redonnez - nous par votre absence La folie & la liberté! On m'obéit, Lisis s'empresse, Et je vois dominer par - tout Moins d'abondance que de goût; Moins d'appareil que de finesse : Des perdreaux surpris par adresse Daus les lacets embarrassans, Où va s'enchaîner leur jeunesse; Mille autres oiseaux innocens, Flattent plus la délicateffe Oue ces festins éblouissans, Où l'affluence & la richesse Emoussent la pointe des sens ! Arrêtez, heures trop charmantes, Que de plaisirs je vois voler! Que de nectar je vois couler Par la main de ces deux amantes ! Les Dieux puissent ils reculer Le réveil de la jeune Aurore!

Mon cœur plus amoureux encore, Puifie -t -i languir & brûler Pour ma fidele Léonore!

Mes yeux attachés fur les fiens
Triomphent de la voir fi belle.
Ses yeux enflàmés par les miens;
N'ont vú que moi : je ne vois qu'elle.
Todjours quelque nouveau plaifir
De plus près à fon char m'enchaîne;
Todjours quelque nouveau défir
Me la fait nommer inhumaine!
O nuit, cachez à tous les yeux
Ces objits piquans de ma flamme;
Et fauvez peur jamais mon ame
Du loin d'être jaloux des Dieux!

Tandis qu'occupé de mon verte;
Je chante, je ris, ou je bois,
Mille soins agitent la terre,
Mille soupçons troublent les Rois a
Le régne du repos écoule;
Les soucis descendent en soule;
Et les mortels n'ouvrent les yetx;
Que pour voir la crainte importune,
Qui dans un miroir odieux
Leur expose de la fortune
Les changemens capricieux t
Aux piets de celle que j'adore;

# 136 SOUPER D'ÉTÉ

l'attens sans crainte le soleil,
Pour moi la vie est un sommeil;
Rien n'avoit pû le rompre encore;
Mais les beaux yeux de Léonore
Viennent de hâter mon réveil.

Cette Piéce est la même que celle qu'on vient d'imprimer sous un autre titre dans les nouveaux Amusemens du Cœur & de PEG-prit; mais comme je n'ai point été consulté, il s'y est glisse des fautes que j'ai corrigées dans celle-ci.

Fin des Refléxions sur la Metromanie





# REFLEXIONS

SUR LA CURIOSITE.

UISQUE je suis seul, que le tems est mauvais, & que le monde m'ennuye, je prens le parti de réfléchir & d'écrire; bien réfolu cependant de laisser là & mes Réflexions, & mes Ouvrages, dès que le Ciel fera plus ferein, que les Thuilleries seront plus belles, ou que la divine Thémire, dont j'aime tant les yeux, l'esprit & le commerce, n'aura plus ni migraine, ni mauvaife humeur. Les gens du monde, même ceux qui pensent, ne retournent à leurs livres que l'orfqu'ils s'ennuyent, ou qu'on les boûde; c'est alors, plus que jamais, qu'ils font usage de leur esprit. Ils reviennent chez eux en colere, contre toute une rue & quelquefois contre tout un quartier; ils entrent dans leur cabinet comme dans un port inacceffible aux fâcheux; quelle joïe pour eux de pouvoir médire voluptueufement dans les bras d'un fauteiiil commode! Quel plaisir de n'être point interrompus en travaillant au Ca-

talogue des fottifes d'autrui! C'est alors qu'ils se rappellent toutes les anecdotes du mois pasfé, ils trouvent que dans un aussi court espace que celui de trente jours, un tel ne pouvoit devenir plus fat, ni une telle plus impertinente, & que tous deux ont passé l'espérance commune. C'est ainsi, qu'après avoir oppofé les fottifes du jour à celles de la veille, par le cours successif des faisons, ils comptent les progrès du ridicule. Mais après s'être rappellés que les hommes ont été toûjours les mêmes, ils rejettent du côté des connoissances qu'ils acquiérent de jour en jour, les nouvelles lumieres qui les éclairent fur la fottife ou la malignité du genre humain. C'est alors qu'ils commencent à comprendre que la vie du monde n'est jamais oisive pour un homme d'esprit; & qu'on est suffisamment habile lorsqu'on sçait démêler finement le caractère des hommes.

En effet, quelque partifan que je sois de la lecture, quelque immense que puisse cire son utilité, je loüe celui, qui sans s'artêter aux peintures morales qu'on a fait dans tous les siécles, cherche à connoître les hommes dans les hommes mêmes. Voici quelles sont mes raisons. On peut regarder l'histoire, ou comme la description générale de ce qui s'est passée en telle partie du monde, en tel Etat, en telle Province, en telle Ville; ou comme le tableau particulier de la vie d'un seul hom-

me. Si les objets qu'elle embrasse sont grands, il est impossible qu'elle descende toûjours dans ces détails intéressans qui dévoilent le cœur humain, & qu'il est si aisé de saisir dans le commerce du monde; en forte que l'histoire, en nous éclairant sur les faits & fur leurs époques, nous laisse toûjours ignorer les vrais principes des évenemens. Les mémoires, quoique plus détaillés, ont le même défaut. On y voit des caractères dessinés avec beaucoup d'art, mais où l'imagination brille quelquefois aux dépens de la vérité. En un mot, dans toutes les histoires, il est possible, peut-être, de deviner quelques caraclères, mais on ne sçauroit jamais en approfondir aucun. La raison en est bien sensible, c'est l'histoire des morts qu'on écrit. Un demi-Dieu vivant se plaindra toûjours, qu'après l'avoir couronné de gloire, on ofe lui rappeller la plus legére de ses fautes; ma maxime est sûre, on en voit tous les jours l'application, l'orgueil pendant la vie, fait tobjours taire la vérité. Ils périssent enfin, ces grands hommes. La nuit du tombeau nous les dérobe pour jamais. Que laissent-ils aux historiens? Leurs actions: mais leurs fentimens & leurs penfées les ont fuivis chez les morts; il n'en reste plus de trace. Ainsi, contentons-nous de connoître, par la lecture, une partie d'eux-mêmes; partie peu intéreffante aux yeux d'un Philosophe, qui se sou-

cie moins d'être au fait des événemens, que des motifs qui les ont préparés : je conclus donc que s'il est de l'intérêt des hommes de vivre ensemble, la premiére de toutes les sciences consiste à se connoître mutuellement les uns les autres; mais comment apprendre à se connoître, dira-t'on, sans les secours de la lecture? On le peut, en remplissant les deffeins de la nature qui nous ordonne de vivre en societé, & qui nous offre dans la societé même, les moyens de nous connoître. Selon ces principes, la lecture est en quelque forte plus utile aux fots, qu'aux gens d'esprit. Ceux-là, moins occupés des ressorts qui font mouvoir la scène du monde, que de leur fabrique extérieure, s'amusent à voir, sans se donner jamais la peine de chercher. Sans doute que pour les forcer à réflechir sur ce qui fe pale habituellement fous leurs yeux, la lecture de l'histoire leur sera utile; elle leur apprendra à pénétrer dans la source des événemens. Ceux-ci, au contraire, étudient avec ardeur les usages, les manieres, les discours, les gestes mêmes; ardens à poursuivre la vérité, prompts à la découvrir, impatiens de dévoiler l'ame, ils la cherchent dans les yeux, dans le fon de la voix, & jusques dans les ligamens du visage; ils écartent avec art tous les nuages dont il veut se convrir; & se servant, pour la connoître, des efforts qu'ellefait pour se cacher, ils la poursuivent jusques dans fon fiége, la forcent de se peindre elle-même, & de développer ses replis. Ainsi la lecture peut simplement piquer & fatisfaire leur curiosité, mais elle ne sçauroit les éclairer infiniment fur la maniere de se conduire. Je pousserois plus loin ce raisonnement, si je ne craignois, comme il arrive toûjours, que quelqu'un en lifant ces réflexions, ne s'imaginat bien sérieusement que je condamne la lecture, & que fauteur de l'ignorance, l'enleve aux fciences & aux beaux arts, leur aliment & leur foutien; D'ailleurs je fais trop de cas de la curiofité, c'est une passion trop recommandable pour lui fermer la carriere la plus vaste où elle puisse s'étendre. De toutes les affections violentes qui nous dominent, je n'en connois point dont on puisse dire avec raison, tant de bien & tant de mal. Qu'elle occupe donc le loisir où l'on me laisse, & qu'elle m'éclaire fur elle-même, J'examinerai combien elle est frivole, mais singulière dans les semmes, combien elle est bornée , mais nécessaire dans le peuple, enfin, combien elle est dangereufe & combien elle peut être utile dans l'homme d'esprit: Auparavant je vais la peindre avec des couleurs affez extraordinaires,

Arifte croyoit n'être point curieux ; il fçàvoit pourtant qu'il avoit de l'efprit; & ce n'étoit pas fans peine qu'il accordoit enfemible deux faits aufil incompatibles. Cepen-

dant dès le bercean, il s'étoit apperçû que le désir de tout voir, de tout entendre, si naturel à l'enfance, n'avoit presque aucune puissance sur son ame. Sensible à la vûë des belles choses lorsqu'elles passoient sous ses yeux, mais paresseux à les chercher, il laiffoit croire aux fots que le fentiment lui manquoit; aussi peu inquiet des jugemens d'autrui, qu'il étoit fatisfait de voir en lui-même les principes du vrai, & les semences du bon goût. Né pour l'amour, il sentit de bonne heure que fon cœur étoit foible, il frémit de voir son ame assiégée par une foule de passions douces en apparence ; il craignit qu'étant enfin rétinies vers un même objet, elles ne formassent une chaîne d'autant plus indisfoluble, que par sa douceur, elle sembleroit perdre de l'excès de son poids naturel. Ariste est né le plus sensible & le plus paresseux des hommes. Une des beautés de l'Asie arrive à Paris : tout à l'envi s'empresse de la connoître, les hommes pour lui plaire, les femmes pour lui chercher des défauts. Ariste, victime de l'amour, dès que la beauté se présente, Ariste aussi tendre Amant que Juge éclairé, n'augmentera point la foule des Adorateurs de l'Etrangére : l'embarras de la chercher lui ôtera le désir de la voir. Sil la rencontre à l'Opéra, content de l'avoir trouvée belle, parce qu'elle l'est, il abandonnera volontiers à un autre le foin de

lui plaire, & l'espérance d'y réiissir; mais s'il est assis dans la même loge, & qu'il doive fouper avec elle, le voilà dévoré de tous les feux de Cythère; le plus paresseux des hommes est devenu tout-à-coup le plus impatient. Que dirai-je encore d'Ariste? La musique n'a d'empire sur personne comme fur lui; mais Amphion bâtiroit au fon de fa lyre une seconde Thébes, qu'Ariste, pour être témoin de ce miracle, ne fortiroit pas du fauteuil où il penfe. Le détail de fes goûts est immense, & rien n'est plus borné que les démarches qu'il fait pour les fatisfaire : livré au moment présent, l'oubliant dès qu'il est passé, ne voyant que lui tant qu'il dure, il ne fait aucun usage de sa mémoire, ni pour les peines, ni pour les plaisirs. Voilà en apparence un homme bien peu curieux. Le hazard le méne chez Daphné, il est ému pour elle ; sa paresse voudroit qu'il attendit le moment de lui plaire, fon amour le fait naître. Daphné est aimable, c'est une de ces productions singulieres de la nature, qui se fait gloire de paroître tout ce qu'elle est : active comme le feu, elle dévore l'objet auquel elle s'attache; le moindre goût, s'il n'est rempli, devient en elle une passion furieuse. Aime-t'elle, toutes les puissances de fon ame se changent en jalousie. Il est aussi difficile à Daphné amoureuse, de cacher sa passion, qu'à Daphné indifférente, de voiler

fa froideur. L'abfence de l'Amant est l'enfer de Daphné; victime de fa passion, elle se confume, elle se détruit elle-même, ou par les peines, ou par les plaisirs; jamais son amour n'est plus près de s'éteindre que lorsqu'il est extrême; Daphné paroît aussi curieuse qu'Ariste le paroît peu; emportée par le goût de la nouveauté, tout ce qui est fingulier l'occupe; mais fon ardeur extrême nuit toûjours à ses plaisirs; elle veut saisir au même moment tout le bon & le mauvais de l'objet qui lui est offert, & souvent elle a le malheur d'y réüssir. De-là, peu de gens lui conviennent; Daphné connoît trop les hommes, Daphné les connoît trop vîte; reveillez tolliours fa curiofité, & si votre caractére est épuisé, ayez l'adresse de vous en faire un autre, foyez fou si vous voulez, mais foyez-le d'une façon nouvelle; fans doute que par les charmes de la nouveauté, vous fixerez fon inconstance. Rien ne fe refsemble moins qu'Ariste & Daphné, c'est sans doute pour cette raison qu'ils se sont aimés long-tems, & que peut - être ils s'aimeront tofijours. Un lien inconnu les unissoit tous deux : Ariste enfin a découvert qu'il s'étoit trompé fur fon propre caractère, qu'il aimoit Daphné par curiofité, & que Daphné tenoit à lui par le même nœud. L'un & l'autre furent moins flatés de se trouver aimables, que de se croire singuliers; ils alloient

### SUR LA CURIOSITÉ.

à la découverte l'un de l'autre, & s'applaudissoient de ne voir jamais diminuer le fond où ils puisoient, & de sentir croître l'envie de se connoître à mesure qu'ils se connoissoient davantage. Chacun d'eux en secret se flatoit de posseder une des raretés de l'Europe. Ah! qu'entre deux personnes d'esprit un tel commerce doit durer long-tems! Car remarquez que dans les Amans vulgaires, c'est toûjours le cœur qui se lasse le premier; mais parmi ceux qui pensent, le cœur est toûjours touché tant que l'esprit s'amuse. Il fuffit d'être curieux & d'avoir en soi-même de quoi exciter la curiofité d'autrui, pour plaire long-tems à une maîtresse aimable, & pour l'aimer long-tems soi-même.

J'ai dit que la curiofité étoit frivole, mais finguliere dans les femmes; on en connoît qui ont acheté aux dépens de leur gloire, la connoilfance d'une Anecdote ignorée: en général toutes les paffions qui font fondées fur les foiblelles, éclatent plus vivement dans les femmes que dans les hommes: mais quoique la curiofité des femmes foit exceffive, je crois qu'on peut en réduire les motifs à deux articles. Ce qu'on penfe d'elles en bien, ce qu'on penfe des autres femmes en mal; voilla les deux grands objets de leurs recherches. Tant qu'une femme est jolie, il est de la dernière importance pour fon amour propre; d'être au fait de l'impression que ses charmes

font fur nos cœurs. Pourquoi un tel est-il si réveur aujourdhui? A peine laisse-t'il tomber fur moi quelques regards distraits; cette langueur touchante, ce feu intéressant qui remplitsoient ses yeux, font-ils épuisés? Ai-je mérité sa froideur en cessant de lui plaire, ou ne me fuis-je pas trompée fur le droit que je croyois avoir de le toucher? mais il n'est pas mon amant, qu'importe qu'il me trouve jolie? Hélas! ma gloire, mon repos & le plaifir piquant d'enlever un Amant à ma rivale; tout enfin en dépend, il faut mourir ou ne rien perdre de mes conquêtes. L'à dessus une femme épuise toute l'adresse de son esprit, & tout le manége de ses yeux, pour arracher un aveu authentique de l'effet que font ses charmes. Pour peu que le Cavalier mette un prix à fa déclaration, le doute de la Dame la conduira à tout ce que l'amour a de plus dangereux. Cette rage, car ce n'est pas simplement une envie, cette fureur de connoître fi on est aimable, fuit les femmes depuis le commencement de leur printems jusqu'à la fin de leur automne; il en est même dont le naturel est si porté à la curiosité, que dans le fort de leur hiver, elles ne laissent pas de tenter quelques expériences; mais quand la faison de plaire est absolument passée, & que la raison s'est enfin expliquée par la voix du tems, il reste une autre curiosité aux femmes; c'est de sçavoir si eiles ne déplaisent pas ; il est

### Sur La Curiosité.

147 trifte d'être réduit à cette recherche; mais comme c'est la derniere ressource de l'amour propre, les femmes s'en servent avec toute la finesse possible. Heureusement toutes les espêces de graces font pallageres; ainsi, le beau fexe se console de la perte de ses charmes par l'espérance de voir bien-tôt flétrir ceux qui font le plus de bruit. Vous voyez bien Céphise, elle a été jolie, le soin qu'elle prend de s'ajuster montre assez qu'elle voudroit bien l'être encore; ne foyez point étonné de l'excès de sa parure; Céphise remplace par des mouches toutes les graces qu'elle perd, & il n'y a point de fleurs dans sa coëffure qui ne marque l'absence de quelque agrément. Céphise a de l'esprit, une déclaration fade, un fentiment mal rendu lui déplaisent plus que le filence & la froideur; lui dire qu'elle est charmante, c'est la faire appercevoir qu'on voudroit bien la trouver encore aimable, & la complaifance la désespere. Ainsi pour lui faire votre cour, parlez-lui peu d'elle-même, mais étendez-vous sur le compte des femmes de son âge, dites-lui que cette fiére beauté, dont vous sçavez qu'elle a été si jalouse, n'a plus l'air de Déesse, que toutes ses graces se sont tournées en mines fardées, faites le calcul des rides de son front, des plis de ses jouës, plus il sera long, plus Céphise vous trouvera d'esprit : si même yous avez l'adresse de répondre aux questions qu'elle vous fera, vous en ferez adoré. Par exemple : elle ne manquera pas de vous dire d'un air fatisfait; mais vous êtes fou! il ne se peut pas qu'une telle foit si fort changée, je l'ai vûë charmante! regardez alors toutes les raifons qu'elle vous donnera pour détruire votre relation, comme autant de nouvelles recherches qu'elle fait sur le changement de cette belle personne. Car voilà les semmes; plus elles sont pressées d'apprendre quelque chofe, plus elles font fingulieres dans les moyens qu'elles employent pour y parvenir. Lucile plaifoit à Cléon, Cléon ne déplaifoit point à Lucile; elle voulut sçavoir quels risques elle pouvoit courir en écoutant ce nouvel Amant. Vous fçavez, lui dit-elle un jour, ou'un tel m'a été attaché long-tems, & que je l'ai beaucoup aimé; fans doute, Madame, répondit Cléon, & puisque vous n'avez eu qu'un Amant, il est bien triste pour mon cœur de n'avoir pas joué le premier rôle; le premier rôle! interrompit-elle, vous n'y penfez pas, j'ai trente-trois ans, & vous crovez bonnement!.. Cléon changea de vifage; Lucile l'avant reconnu d'une humeur trop févere, aima mieux lui laisser croire qu'elle avoit eu plusieurs Amans, que de se donner à un homme qui ne sçauroit pas pardonner une infidélité.

L'Art Magique, quelque décrié qu'il foit,

ne tombera jamais : les femmes le foutiendront; il est important de sçavoir si cet Amant qu'on vient de prendre, qui est un peu Sot, mais si jeune, ne sera point enlevé par cette M... qui est un peu laide, mais si riche! Aura-t'on toûjours un beau teint , de belles dents ? Enfin, se soutiendra-t'on long-tems jolie? Gagnera-t'on au jeu? Sera-t'on bien-tôt affife à la Cour? Tous ces doutes demandent à être éclaircis; & ce n'est pas mal à propos que du fein de la pauvreté & de l'ignorance, on voit fortir de malheureux Devins, qui tous avant lû dans le livre du destin la même formule, répétent sans cesse les mêmes extravagances, & font aux yeux du bon fens encore plus fots que ridicules. Il n'y a plus, Dieu merci, que quelques femmes de qualité, quelque vieux Chimiste & tout le peuple, qui donnent dans la manie des Sorciers; les gens raisonnables n'y pensent plus.

Le peuple est curieux & crédule; comme fes lumieres font bornées, il apperçoit du merveilleux dans tout ce qui fort de l'ordre le plus ordinaire; il croit aisément tout ce qui le frappe, & tout ce qu'il n'entend pas; dela cette foule de contes puériles dont on endort l'enfance, & qui laissent quelquesois; dans des esprits bien faits d'ailleurs, des impressions de foiblesse qui les deshonorent; rien n'est moins étendu que la curiosité du peuple, ses vûes ne se répandent que sur

les objets les plus groffiers; mais il est nécessaire de l'occuper souvent par des spectacles, & de l'engager par des nouveautés ménagées avec art, à supporter la longueur de ses travaux & les peines de son état.

Il ne me reste qu'à dire un mot des dangers & des avantages de la curiofité. Autant les femmes font curieules de connoître ce qui se passe, en leur présence, dans le cœur de leurs Amans, autant il est dangereux à un homme d'esprit de vouloir approfondir l'ame & les secrets de ses amis. Il est triste pour l'amitié, de ne se voir payée que par des protestations vagues, & des sentimens frivoles : il est affreux de trouver de la fausfeté & de la bassesse où nous crovions voir, où nous adorions la vérité & la grandeur d'ame; la confiance d'être aimé est le feul bonheur de la vie appuyé sur une colonne de fable; en fonder l'intérieur, c'est s'exposer à la renverser absolument. Contentons-nous de sçavoir en général qu'il est peu de vrais amis; suspendons long-tems notre choix, de peur de nous exposer à des regrets; mais tranquilles quand nous l'aurons fait, jouiffons des charmes de la fécurité. l'étends ces. réflexions jusqu'au plaisir même; le définir c'est le détruire : il s'est couvert d'un voile brillant qui s'obscurcit des qu'on cherche à le lever. Que je plains ces Philosophes malheureux, qui ne trouvent de réel, que ce.

qui est durable, & qui laissent échapper un plaisir avec autant de facilité, qu'un autre auroit d'ardeur, en évitant une peine? Il est fans doute de plus grands dangers attachés à la curiosité; mais cet ouvrage est trop badin, pour souffrir toutes sortes de réflexions, je me contente de dire, en passant, qu'il faut proportionner nos recherches à la foiblesse de nos viies, & qu'il est des objets si grands & si élevés, que nous perdrons toûjours, & du côté de l'innocence & du côté de la réputation, quand nous voudrons entreprendre de les pénétrer. Tournons nos recherches hardies du côté des sciences humaines, souvent nous n'arriverons pas au but proposé, mais les découvertes que nous ferons fur la route, nous vaudront affez d'eftime, pour que nous ne puissions jamais regretter nos efforts. Ce n'est qu'à l'activité de l'esprit, qu'au désir impatient de connoître, que nous devons peut-être & l'invention & la perfection des Arts. La curiofité est une espèce d'aiguillon qui ne cesse jamais de nous piquer. Une découverte heureuse, une idée uile & nouvelle, loin d'émousser sa pointe, femble l'aiguifer encore davantage; le curieux ressemble à l'avare, sa cupidité augmente avec ses richesses; mais l'avare renferme ses trésors, & se prive lui-même de la récompense que méritoient ses soins & ses fatigues volontaires. Le curieux n'amasse que pour répandre, & que pour joüir; ses découvertes passent de Province en Province, d'Etats en Etats, & suscitent jusques dans la posserité la plus reculée, des Partisans aux Sciences, & des admirateurs aux beaux Arts.

# REFLEXIONS

SUR LE GOUT DE LA CAMPAGNE.

Q Uel spectacle pour un Amant que la sim-ple nature! Assis sur la pointe des rochers, je vois sous mes pieds une infinité de petites Isles qui se forment au gré du caprice des ruisseaux; je vois tomber avec bruit leurs ondes du haut de la montagne, & se brifant dans leur chûte, ils vont promener fur la plaine leurs erreurs & leur inconstance. Je crois être le Dieu de la fource qui bouillonne à mes côtés; ce siège revêtu de mousse, femble être le trône où la nature m'a permis de monter; elle veut fans doute que je régne fur des lieux où elle triomphe elle-même. Quelle fraîcheur dans l'air! Quelle odeur charmante dans les herbes qui s'élevent autour de moi, & qui semblent percer le sein aride des rochers pour les couronner ensuite de leurs feüilles. Le jour commence à se mêler avec les ombres de la nuit; mais l'ombre s'éleve infensiblement; on diroit que le

voile qui couvroit la nature commence à se replier. Déja toute une partie du Ciel s'éclaire; les Astres qui y sont attachés, pâlissent, & semblent se reculer à l'approche du jour, tandis que du côté du couchant, la nuit étend e core fous les voîtes des Cieux, un voile f. mé de Saphirs; les étoiles brillantes qui l'éclairent, semblent ranimer tout leur feu pour s'oppofer au lever de l'aurore, mais leurs efforts font vains : Tout l'Ocient se pare des plus riches couleurs; la nature annonce son reveil à la terre, par la voix de tous les animaux; un vent paisible frémit doucement entre les feüilles des arbres; & déja des cabannes voisines je vois sortir des torrens de fumée qui annoncent la fuite du repos & le régne du travail. L'étoile de Venus dispute feule encore à l'aurore, l'empire du matin; contente d'avoir combattu un moment, elle prévient sa défaite par une fuite lente, qui laisse la victoire indécise. Le triomphe de l'aurore est rapide, image naturelle du plaisir, rien n'est si brillant que son approche! Rien n'est si court que sa durée; Un feu plus vif efface les couleurs tendres dont elle s'étoit parée; le Roi des Astres semble s'élever en ligne droite du sein de la terre, & ses premiers rayons montent en colonne vers le ciel; la tête des montagnes les plus reculées, laisse déja voir la moitié de son globe, qui s'agrandit insensiblement, & qui paroît être com-

### 154 REFLEXIONS SUR LE GOUT

pofé d'une lumiére tremblante & bleuâtre dans sa circonférence, mais d'un rouge pâle dans fon centre; l'Astre monte & commence à former dans fa marche une ligne courbe, son globe se rétrecit, sa lumière s'épure, & fes rayons plus prompts & plus ardens vont bien-tôt fécher, par une chaleur moderée, l'humidité de la terre & les présens de l'aurore; les vapeurs douces qu'ils enlevent, forment en l'air des nuages legers, qui portés sur l'aîle de l'inconstance & des Zéphirs, ne laissent pas de former des contrastes réguliers dans le vaste tableau des Cieux. Quels objes! Est-il possible que je sois peut-être le seul en ce moment, qui s'en occupe? Que faut-il donc pour piquer la curiosité des hommes? Que cherchent-ils dans les Arts? une imitation réguliere de la belle nature, répondra-t'on; mais l'imitation scauroit - elle jamais approcher de l'objet imité? Quelle maniere de préférer une ressemblance imparfaite, aux beautés finies de l'original! examinons cependant si ces reproches sont fondés. Il est vrai que pour le plaisir que peut donner une perspective riante ou magnifique, l'art n'a rien à opposer à la simple nature; le plus beau païsage du Titien ne scauroit être comparé à la scéne admirable que je vois passer sous mes yeux. La nature souffle la vie, l'action & la force à tout ce que je vois; l'art du Peintre ne peut que m'en offrir les images. Le Palais du So-

155

leil dans Phaëton, tiendroit-il contre le spectacle pompeux dont je viens d'être le témoin? Non, sans doute; lorsqu'on considére la nature ne composant qu'un corps, dont toutes les parties s'affortiffent, quand on ne détache aucun des ornemens de sa parure, l'art soumis rampe devant elle. Infinie dans ses richesses & dans ses graces, elle couvre de honte un rival qui ne cache ses défauts qu'à force d'adresse & d'illusion. Placez un tableau de Raphaël devant un portrait de Macé, vous vous formerez à l'instant une juste idée de la nature & de l'art; c'est dans ce point de vûe que je m'étonne toûjours que tant de gens foient si peu sensibles aux spectaçles brillans qui se passent tous les jours sous nos yeux. Quoi! parce qu'ils font journaliers, ils ne frapperont plus! Le détail n'en est-il point immense, & le tableau du monde ne souffre-t'il plus d'accidens qui le varient ? Les faisons offrent-elles toûjours les mêmes conleurs? Les jours se ressemblent-ils? & le Ciel paré de nuages où le foleil se jouë avec tous ses rayons; le Ciel assiégé par des montagnes d'eau où le tonnerre éclate à grand bruit, présente-t'il le même tableau? Mais ne pouffons pas plus loin un raisonnement inutile; nous préférons la peinture de ces objets aux objets même, & nous avons raison; le goût de l'imitation est, sans doute, le plus utile don de la sagesse de la nature; elle a voulu

### 156 REFLEXIONS SUR LE GOUT

pour la perfection des arts & des sciences? que frappes en général de la beauté de ses ouvrages nous eussions plus de plaisir à les voir imités, qu'à les considérer en eux-mêmes; afin que les charmes que nous goûterions dans nos travaux, fusient pour nous un engagement continuel de les perfectionner, & de ne jamais les interrompre; car en effet, si nous sentions vivement toute l'harmonie des différens corps de l'univers, nous n'oserions copier ce que nous ne nous lasserions jamais d'admirer. Mais d'un autre côté, il faut convenir que certains ouvrages de l'art l'emportent fur quelques ouvràcos de la nature : on ne me fera jamais gencevoir qu'un Palais réguliérement bâti, n'offre rien de plus curieux à voir, qu'un tas de rochers entallés, où le hazard auroit creusé quelques grottes obscures; un Philosophe préférera peut-être la grotte au Palais; mais le luxe même, dont les suites sont si funestes, est admirable en soi; ce sont l'intelligence & l'invention qui l'ont enfin porté à fon comble, comme la dépravation des mœurs en a favorifé l'abus. Si donc la commodité & la fymétrie sont des perfections, il faut convenir qu'elles n'éclatent pas également dans tous les ouvrages de la nature, comme dans ceux où l'art excelle. Malgré ces réflexions qui peuvent être sensées, il est un certain nombre d'esprits qui préferent les beautés nuës de la

Campagne, aux graces étudiées de nos Jardins & de nos terrasses. J'avoue, peut-être à ma honte, que je fuis de ce nombre, & que j'ai la sottife de croire qu'affis sur mon rocher, je goûte plus de plaifir que dans le salon le plus délicieux de Paris; il femble même que ie passerois volontiers ma vie dans ce lieu solitaire; la journée n'est pas bien avancée, je verrai si ma philosophie ne se démentira point. Me voilà donc réfolu de dîner dans une des cavités de la Montagne : revenu enfin à cette simplicité dont les Poëtes font de si belles descriptions, je trouve l'autre où je me suis retiré, commode; le roc entr'ouvert en plufieurs endroits, donne passage à l'eau la plus vive & la plus pure; sa chûte & son murmure me promettent un fommeil tranquille & des fonges légers. Non, dans le repas frugal que je vais faire, je ne regretterai point le luxe des Villes; mais hélas! je fuis feul; hé, qu'importe? la nature est avec moi, elle me parle, elle m'éclaire, & cet entretien délicieux me dégoûte déja du jargon du monde, & de l'insipide douceur de la galanterie. L'ardeur du Soleil est extrême, mais la profondeur de ma grotte me fauve des torrens de feu qu'il lance fur fon fommet; les animaux cherchent l'ombre des arbres, & passent dans le repos des momens où les herbes brûlantes n'ont plus la même faveur. Je fuis donc à moi, je crois même fentir renaître au fond de mon

### 158 REFLEXIONS SUR LE GOUT

cœur cette paix, compagne de l'innocence , dont je commençois à perdre le fouvenir; mes livres me suivront dans ma retraite, ils m'empêcheront de rompre entiérement commerce avec les hommes; je les verrai penfer, raifonner & agir; mais fans rien perdre de tout ce qui pourroit m'être utile dans leur commerce, je n'appercevrai plus heureusement, que leurs images. Incapables de me nuire, j'oferai fonder la profondeur de leur ame, & porter le flambeau dans ce labyrinte ténébreux où ils égarent notre raison, Sorti du tourbillon où ils errent fans cesse au gré de leurs passions effrénées, je ne serai que spectateur de leurs manœuvres. On ne pourra jamais m'accufer d'en être le complice; il me fera donc permis ici d'être vertueux, il me fera permis de le paroître! Je pourrai dégager mon esprit de ce goût frivole que les femmes m'ont donné! Je fentirai donc renaître la force de ma raison & le feu de mon imagination? Vérité immortelle, j'oferai te fuivre, j'oferai t'entendre & t'adorer! La flaterie ou l'ambition ne forceront jamais ma bouche à te déguifer, & mes yeux ne verront plus les lâches qui te trahissent! Enfant terrible de l'oissveté & du plaisir! Amour, tu fuiras loin de moi, ou tu n'y paroîtras que désarmé, oui, par l'estime, tu fixeras désormais mon choix, je ferai libre au milieu des chaînes dont tu m'auras chargé : tendre fans oftentation, fidéle fans effort, ingénu fans art, vertueux sans masque, je ne sentirai que les peines d'une absence courte, qui seront changées dans peu, en autant de plaifirs. Sois cruel dans les Villes, exige un esclavage servile, foule fous tes pieds la fortune, ou donne lui à ton gré des aîles, perds les uns, & fais fortir les autres de la pouffiere, fois esclave par ambition, & tyran par nature, monte jusques fur le trône, gouverne le monde, fais pancher la balance de Thémis, donne le glaive à Mars, l'olive à la paix; fois en mêmetems le plus foible, le plus puérile de tous les êtres, & d'une main répands des feuilles de roses, tandis que de l'autre, tu feras gronder le feu du Ciel! Tranquille dans mon rocher, je verrai le théâtre immense où tu t'exerces, & je me ferai un amusement de l'affaire férieufe des hommes. Non, l'ennui ne me fuivra point; l'amour propre me défend de le penser; déja un autre tableau vient amuser mes yeux, le Soleil se retire, la fraîcheur renaît, une lumiere plus douce, mais plus foible, éclaire la tête des arbres, & l'ombre descend insensiblement vers leurs tiges; je ne fçai quel bearme charmant fe diftille dans les airs, il femble que la volupté vient de dénouër ses beaux cheveux, & de répandre les odeurs charmantes dont elle les parfume. La douceur des plaisirs se respire avec l'air, elle suit toûjours l'innocence &

#### 160 REFLEXIONS SUR LE GOUT

la Philosophie? ah! c'en est fait! je demeure éternellement dans se lieu, tout concourt à m'y fixer. Cette Bergere qui vient de me faire, en ramenant, son troupeau, une reverence si naturelle & si profonde, amusera mon cœur quand mes livres fatiguerout mon esprit. Mais quel est le carosse qui traverse la plaine? Je crois le connoître. Les armes, la livrée, tout enfin, me donne la curiofité de le voir de plus près; il s'avance vers moi : Dieu! c'est Thémire, oiii Thémire, la plus aimable de toutes les femmes; c'est elle-même, elle me reconnoît, elle m'appelle, quel fouper ce foir nous ferons ensemble à Paris! adieu mon rocher! adieu ma bergere! adieu mes prez, mes fontaines! vous pouvez amuser un cœur qui n'a point de passions; mais j'aime mieux renoncer à vos délices que d'étouffer le goût qui m'entraîne. Et d'ailleurs je crois que la vie champêtre, si elle dure plus de huit jours, n'est belle qu'en peinture.

Au reste, je ne suis pas le seul qui ait habité le rocher dont je viens de faire la description. Une cassette que s'ai trouvée dans le sonds de la grotte m'apprend qu'un sage avoit chois la même solitude. Ce trésor n'est pas de ceux dont on sait le plus de cas dans ce sécle. Ce n'est pas de l'or, c'est de l'esprit. Voici deux petites piéces que je chois sa uhafard. On y trouvera olus de naturel & de nai-

veté, que de justesse & de travail.

L'AMOUR

# L'AMOUR

ET

# LES NYMPHES.

# ODE ANACREONTIQUE

AUPRES d'une feconde fource, D'où coulent cent petits ruiffeaux, L'Amour fatigué de sa coursé, Dormoit fur un lit de roseaux. Les Naiades sans défiance S'avancent d'un pas concerté, Et toutes en un grand silence, Admirent sa jeune beauté.

Ma fœur, que sa bouche est vermeille! Dit l'une d'un ton indiferer. L'Amour, qui l'entend, le réveille, Et se sélicite en secret.

Il cache fes desseins perfides Sous un air engageant & doux; Les Nymphes bienôt moins timides; Le font assein sur leurs genoux.

Eucharis , Naïs, & Thémire ,

162 POESIES DIVERSES
Couronnent fa tête de fleurs.
L'Amour d'un gracieux fodrire
Répond à toutes leurs faveurs;
Mais bientôt aux flâmes cruelles,
Qui brâlent la nuit & le jour,
Ces indiferettes immortelles
Connurent le perfide Amour.

.13

Ah! rendez-nous', Dieu de Cythere', Disent-elle, notre repos! Pourquoi le troubler, téméraire? Nous brâlons au milieu des eaux!

Nourrissez plûtôt sans vous plaindre; Répond l'Amour, mes tendres seux. Je les allume quand je veux; Mais je, ne sçaurois les éteindre.

# L'AMOUR PAPILLON.

ODE ANACREONTIQUE

JUPIPER outré de colére D'être blesse par Cupidon D'un regard sancé sur Cythere; Changea son fils en papillon,

## Poesies Diverses. 162

D'abord, en aîles azurées, On vit diminuer ses bras; Ses dards, en des pates docées, Il veut se plaindre & ne peut pas.

L'arc à la main, ce Dieu perfide; Ne vole plus après les cœurs; Mais, todjours le plaisir pour guide, Il vole encor de sleurs en sleurs,

Enfin, touché de sa disgrace,
Jupin lui dit, consolez-vous,
Amour! j'excuse votre audace,
Ne méritez plus mon courroux;

Il change: ses flèches cruelles
Reprennent leur premier état;
Mais il conserve encor des alles;
Pour marque de son attentat.

Deptis, l'Amour auffi volage Que le papillon inconftant, En un inftant brille & s'engage; Et se dégage en un instant.



L :

## A UNE DAME.

Sur la traduction du traite de la Mort, par Sherlock.

ÆGIÉ, votre funeste Livre Renserme un froid poison dont on ne peut guerir.

En nous apprenant à mourir,
Le cruel nous ravit tout le plaifir de vivre :
Hélas! nos triftes jours panchent vers leur couchant ;
Pour apprendre à mourir est-il besoin d'un Maître !
Que tout autre intérêt cede au plaifit touchant
De recueillir les seurs que le présent fait naître.
L'amour est notre vie : Oui , vivre c'est aimer ;
C'est rendre un autre hêureux , & c'est l'ètre soi-même.

Vous donc, qui schtes m'enslammer, Achevez mon bonheur, aimez-moi comme j'aime; Mais si tous mes soupirs ne peuvent attendrir.

Le cœur fans qui je ne puis vivre,

Cruelle, prêtez-moi vorre functe livre,

Afin que j'apprenne à mourir,



# DESCRIPTION POETIQUE

DU MATIN.

F Feu des Etoiles Commence à palir : La nuit dans fes voiles Court s'enfevelir : L'ombre diminuë! Et comme fine mue S'éleve & s'enfuit , Et par sa prudence Le Jour la poursuit, Chaffe le Silence Enfant de la Nuit. L'amoureux Satire Au malin fourire, Déla dans les bois Conte son martire; Mais fourde à sa voix, La Nimphé timide Fuit d'un pas rapide. Sur le front brûle De ce Dien hale Regne la licence,

L 3

### 166 POESIES DIVERSES

L'ardeur , les désirs , Et l'Intemperance, Fille des Plaisirs. Mais déja l'Aurore; Du feu de ses yeux ; Embellit & dore Les portes des Cieux ; Son teint brille encore Des vives couleurs, Qu'on voit sur les Fleurs Ou'elle fait éclore. Le Dieu du Sommeil, Foible, mais vermeil, Remonte avec peine Sur son Char d'ébéne: Dans les airs portés Les aintables Songes Suivis des Mensonges; Sont à ses côtés: Près de lui voltige L'Amour qui s'afflige De voir la clarté. Trop de jour rend sage. Sans obscurité, Plus de badinage, Plus de liberté. Sur un lit de Roses Fraichement écloses

### Poesies Diverses.

Flore du grand jour Attend le retour ; Le jeune Zéphire A ses pieds soupire ; Et le Dieu badin Volant autour d'elle Du bout de son aîle Découvre son sein. L'Abeille agissante, Vole à son travail. De la Fleur naissante Enleye l'émail; Tandis que moins fage; Le Papillon vain Parcourt en volage La Rose & le Thin, Chef des Infidelles Ainsi R .... Papillon des Belles Est totijours leur Dieu; Aimable & parjure, Il charme, il trahit, Trompeur, il rassure; Perfide, il jouit. Qu'on lui soit rebelle; Soumis & fidelle, Il est enflamé. Si-tôt qu'on l'appelle ;

## 163 POESIES DIVERSES.

Il craint d'ê:re aimé. Plus de complaifance, Adieu les soupirs Dans la joiussance Il perd la constance Avec les défirs. Tandis qu'à pas lents Le Bouvier rustique Traîne dans les champs Sa Charuë antique, Au bord des Ruisseaux Où naît la Fougere La jeune Bergere Conduit ses Troupeaux. Une Clarté pure Eclaire ces lieux, Et dans sa parure: La fimple Nature Vient frapper nos yeux; Philomole éveille, Par fes doux Concerts Echo qui fommeille Au fond des Deferts; En prenant sa route Au plus haut des Cieux Phebus glorieux Pousse vers leur voûte

Son Char radieux. Quittes, Atalante, Le fein du repos, La troupe galante Du Dieu de Paphos De ma jeune Amante Ouvre les rideaux. Qu'un voile de gaze La cache à mes yeux, Qu'elle les embrase, S'ils sont curieux. Sans rouge & fans mouches; Que toutes ses fleurs Au feu de ma bouche Doivent leurs couleurs. Que le jour se leve, Pour remplir ses vœux; Que le jour s'acheve, Pour me rendre heureux.

## LE MONDE POETIQUE.

DEpuis que je vous ai quitté, Mo réforit a peu consulté Et l'austère Themis & la douce Uranie: l'oublie également les loix & le génie,

### 170 POESIES DIVERSES

Et je me meurs d'oissveté. Un levain de stoïcité

Mêle à mon sang tardif quelques humeurs chagrines; Et j'ai comme Zenon des vertus bien voisines

¡'ai comme Zenon des vertus bien voisines De l'orgueil & de l'àpreté,

Figurez-vous d'abord l'ennui philosophique, Marchant les yeux distraits, & morne en son maintien;

Et son cortege magnisque

De grands raisonnemens qui ne menent à rien,

Ou qui ne sont au plus que le vain spécifique

Des maux dont il nous entretient.

Joignez-y quelque peu de fougue poétique, Mêlangé de legereté

Et de traits de ferocité,

Qui me donnent en gros certain air prophétique Dont aux tems fabuleux j'aurois bien profité.

De cet inutile assemblage
Naît l'oubli de Thémis & l'oubli d'Apollon:

Nat i oubii de I hemis & I oubii a'Apolion. Je fuis ua champ aride, une terre fauvage, Que d'une alle brillante a couvert l'Aquilon. Mon esprit est tombé comme une fleur fanée, Ma nudité s'étend fur tout ce que je voi, Et la nauve autour de moi

Est une masse décharnée.

Nos coteaux, nos vallons sont des objets muets à
Ou n'offrent à mes yeux que traces de misere;
Je pense au sond de nos forêts

Qui se voutant en arc forme notre horison,

Qu'est-ce en effet qu'une prison

Qu'à tout moment la mort parcourt d'un vol-

Qu'à tout moment la mort parcourt d'un vol rapide;
Où la corruption seme un germe infecté;
Où par le tems qui fait, qui consume & qui mine;
Chaque Etre vers sa fin est sans cesse emporté,
Et se nourrit de sa ruine?

De desordre & de maux quelle varieté! Et combien disserente étoit cette nature, Dout la docte Uranie enseigne la structure Au sommet du Parnasse où je sus allaité. Je me rappelle encot l'instant où ma paupiere; Par son sousse imprévé s'ouvrit à la lumiere. C'étoit lorsque Venus remonta vers les Cieux Pour quelque amant chéri venu en ces bas lieux; Au moment que l'Aurore avec des doigts de rose Sépare en souriant la nuit d'avec le jour,

Et que la terre qui repose Est des Dieux regardée avec des yeux d'amour;

(a) Il manque ici quelques vere.

# 172 POESIES DIVERSES.

Dans une assez vaste distance
L'ombre & le jour traçoient deux zones dans les airs ;
L'Univers au milieu se levoit en silence ,
Comme un vaisseau leger s'avance sur les mers.
L'orient au Soleil préparoit une voye
De perles , de rubis , des plus vives couleurs ,
L'ale Ciel en s'ouvrant sembloit verser des pleurs

D'applaudissement & de joie,

Et les zephirs formoient les calices des fleurs

Ayec des fils d'or & de soie:

Avec des fils d'or & de foit.

Sous les arbres chargés de verdure & de fruirs

Les oiseaux célebroient l'aftre prêt à paroitre,

Er les beautés du jour & la fratcheur des nuits;

Ou le changement de leur Erre.

La nuit même admiroit un spectacle si beaut: Ses Dieux comme des chars arrêtant leurs ctoiles ; Osoient de la lumiere attendre le siambeau, Et regrettoient ces lieux échappés à leurs voiles.

Bientôt l'Occident plus ferein,
Comme un gouffre profond les cacha dans fon fein;
Tandis que de longs flots de matiere argentée,
Annoncerent Phoebus; & la terre agitée,
Malgré l'immencle poids qui forme fon appui,
D'un leger tremblement s'inclina devant lui.
Tels furent les objets que m'offrit Uranie.
L'esprit plein de fon seu je prêtois même encot

De la grandeur & de la vie A tout l'éclar de ce trésor.

173

Ce vuide où je me trouve étoit encor à naître. L'Univers me parut comme un champ de plaisirs,

Tributaire de mes déstrs,

Et que je crus fécond, quand je m'en crus le maître.

AMI, qui l'êtes des neuf Sœurs,
Qui dans le goût conftant que vons avez pour elles,
De mon génie éteint tirez des étincelles,
Dont l'éclar peut encor m'attirer leurs douceurs,
Des infpirations & des graces nouvelles;

Excusez les traits inégaux

Dont mon esprit forma cette double peinture; Libertin comme la Nature

Et pout-être unissant assez mal à propos

"Là lyre avec les chalumeaux,
C'est dans vos eastetiens varies & pleins d'ame
Que je, crois respirer l'air du sarté vallon.
Delphes, & la vapeur du Trépied d'Apollon
N'ont point cette vertu dont votre esprit m'enssame
Aussi lorsque l'byver forti du sond du Nord,
Répandra stats nos champs l'image de la mort;
l'irai chetches la vie & la solide gloire,
Et découvrir chez vous par quels heureux sentiers
Nos Autques parvisendroient un Temple de Mémoire >
S'ls aimoient le travail aurant que les lauters.

# INPROMPTU,

A une Dame qui se plaignoit d'être âgée de quatre-vingt ans.

Avec les qualités à tant d'esprit unies; Pouvez-vous regretter, Doris, vos premiers jours ? Vous êtes aujourd'hui la Reine des Gènies,

Et vous la fûtes des Amours. Songez qu'il est bien peu d'hyvers comme le vôtre: En vous laissant l'esprit, qu'a-t'il pû dérober? Doris, c'est proprement passer d'un Trône à l'autre: Appelle-t'on cela tomber?

Il feroit à fouhaiter que ceux qui ont les Pieces difperfées de M. de B... vouluffent s'unir pour en faire un Recuëil, & qu'on nous donnât fur-tout cette belle Epître, où il défavoitoit quelques. Vers fatyriques qu'on lui avoit imputés. Je n'en ai retenu que les vers fuivans:

O charmante Uranie! O mon premier Amour!
C'est vous que mon cœur en atteste;
Ai-je jamais dans votre Cour
Faix encendre une voix funeste?
'Ai-je, le front couvert d'un masque officieux;
Employé làchement dans mes rimes coupables,

A la honte de mes semblables,
Un langage inventé pour la gloire des Dieux?
Non, nón, la douce Počífe
Distribué en riant les Rubis & les Fleurs,
Les Myrthes aux Amans, les Lauriers aux Vainqueurs:
A la vertu qu'elle aime étroitement unie,
C'est à la couronner que s'occupent ses mains;
Et l'on en fait une Furie
Quand on la peint s'armant des poisons de l'Enyie

# REPONSE

Pour faire la guerre aux Humains.

A une Dame qui demandoit qu'on corrigeât ses Vers.

PLus l'esprit a de liberté;
Plus la lumiere est vive & pure;
Le travail a souvent gâté
L'ouvrage heureux de la Nature.
La négligence est la parure
Des Graces & de la beauté,
Ce ruisseau, l'amour de Zephire;
Qui du voile des Cieux restéchissoit l'Empire;
Et de Flore autresois embellissoit l'Empire;
Capits dans un bassan de marbre ou de Porphire;
N'est plus ni stelair, ni si pue;

Esclave de l'art qui l'enchaîne,
Dans sa prison superbe il serpente avec peine;

Libre autrefois, dans ses longues erreurs,
Il embrassoit, il arrosoit la plaine,

Et donnoit en fuyant la vie à mille fleurs.

Trop de culture épuile un champ fertile ; L'exactitude est inutile

Aux Vers qu'enfante le loifir ,

L'ouvrage a toûjours l'air facile; Quand le travail oft un plaifir;

Zirphé, laissons aux Dieux l'honneur d'être admirables

C'est assez pour nous d'être aimables: L'art sut jadis moins inventé,

Pour éclairer, pour parer la beauté;

Que pour rendre plus supportables

Les traits choquans de la difformité.

N'enchaînez point votre Muse charmante?

Prenez, si vous manquez de seu.

Le flambeau du Dieu que je chante

Ofez-lui tout devoir, & faites-en l'aveu. L'Amour, dont le nom épouvante, S'ilblesse encor, blesse bien peu, Sa chaîne n'est plus si pesante,

> Et sa victoire n'est qu'un jeu: Qu'il yous guide dans la carrière;

Qu'il soit yotre Apollon, qu'il soit votre Censour Si j'étois l'Amour précepteur,

Zirphé scroit mon écoliere.

EPI-

# EPITRE A MES DIEUX PENATES.

Par M \* \* \*.

Ce 20. May 1736.

PROTECTEURS de mon toit ruftique, C'est à vous qu'aujourdhui j'écris; Vous, qui sous ce soyer antique Bravez le faste de Faris, Et la mollesse Assaure de Lambris, Soyez les seuls dépositaires De mes Vers sérieux, ou soux; Que mes Ouvrages solitaires, Ne s'éloignent jamais de vous.

l'espérois que l'affreux Borée Respecteroit nos jeunes fleurs, Et que l'haleine temperée Du Dieu qui prévient les chaleurs; Rendroit à la terre éplorée Et ses parsums & ses couleurs. 178 POESIES DIVERSES Mais, les Nymphes & leurs Compagnes Cherchent les abris des buissons; L'hyver descendu des montagnes Souffle de nouveau ses glaçons, Et ravage dans les campagnes Les prémices de nos moissons. Rentrons dans notre solitude , Puisque l'Aquilon déchaîné Menace Zéphire étonaé D'une nouvelle fervitude; Rentrons, & qu'une douce étude Déride mon front férieux. Vous mes Pénates, vous mes Dieux ! Ecartez ce qu'elle a de rude; Et que les Vents féditieux N'emportent que l'inquiétude ; Et laissent la paix en ces lieux. Enfin je vous revois, mes Lares Sous ce foyer étincellant A la rigueur des Vents barbares Opposer un Chêne brûlant. Je suis enfin dans le filence : Mon esprit libre de ses fers Se promene avec nonchalance Sur les erreurs de l'Univers. Rien ne m'aigrit, rien ne m'offense, Cœurs vicieux, esprits pervers, Vils eselaves de l'opulence

Je vous condamne sans vengeance. Cœurs éprouvés par les revers, Et soûtenus par l'innocence, Ma main sans espoir vous encense, Mes yeux fur le mérite ouverts Se ferment sur la récompense. Sans sortir de mon indolence, Je reconnois tous les travers De ce rien qu'on nomme Science : Je vois que la fombre ignorance Obscurcit les pâles éclairs De notre forble intelligence. Ah ! que ma chere indifference M'offre ici de plaisirs divers : Mes Dieux font les Rois que je fers, Ma maîtresse est l'indépendance, Et mon étude l'inconftance. O toi, qui dans le sein des mers Avec l'Amour as pris naissance, Déesse, répands dans mes Vers Ce tour, cette noble cadence, Et cette molle négligence Dont tu fçais embellir tes Airs. Amant de la simple nature, Je suis les traces de ses pas. Sa main aussi libre que sure Neglige les loix du Compas, Et la plus légere parure

M :

Est un voite pour ses appas. Quand le verrai-je sans emblême Sans fard, fans éclat emprunté, Conferver dans la pudeur même Une piquante nudité, Et joindre à la langueur que j'aime Le soîtris de la Volupté. Inspirez-moi, divins Penates, Vous-même guidez mes travaux, Versez sur ces rimes ingrates Un feu vainqueur de mes rivaux : Et que mes Chants toûjours nouveaux Mêlent la raison des Socrates Au badinage des Saphos. Mais qu'une sagesse stérile N'occupe jamais mes loifirs: Que toûjours ma Muse fertile Imite, en variant son stile, Le vol! inconstant des Zephirs; Et qu'elle abandonne l'utile S'il est séparé des plaisirs. Favorable à ce beau délire, Grand Rouffeau, vole à mon secours; Pour remplir ce qu'un Dieu m'intpire, Réiinis en ce jour la Lyre, Et le Luth badin des Amours : Soutiens-moi, prête-moi tes aîles, Guide mon vol audacieux

Jusqu'à ces voûtes éternelles, Où l'Astre qui parcourt les Cieux ; Darde ses flammes immortelles Sur les ténébres de ces lieux. Je lis, j'admire tes ouvrages. L'esprit de l'être Créateur Semble verser sur tes images Toute sa force & sa grandeur: Mais ne crois pas que vil flateur Je deshonore mes fuffrages En mendiant ceux de l'Auteur. Vous le sçavez, Dieux domestiques; Mon stile n'est point infecté Par le fiel amer des critiques, Ni par le Nectar apprêté Des longs & froids panégyriques. Sous les yeux de la vérité, J'adresse au Prince des Lyriques Cet éloge que m'ont dicté Le goût, l'estime, & l'équité. Rousseau conduit par Polymnie; Fit paffer dans nos vers François, Ces fons nombreux, cette harmonie

Rouffeau conduit par Polymnie; Fit paffer dans nos vets François, Ces fons nombreux, cette haratonie Qui donne la vie & la voix Aux airs qu'enfanto le génie: Lui feul avec févérité, Sous les contraîntes de la rime; Fit naître l'ordre & la clarté; M 2

Et par le concours unanime D'une heureuse sécondité Unie aux travaux de la lime, Sa Muse avec rapidité S'élevant jusques au sublime, Vola vers l'Immortalité.

Que la Renommée & l'Histoire Gravent à jamais sur l'airaia Oct hyvnne digne de mémoire, Où Rousseau la slamme à la main Chasse du Temple de la Gloire Les destructeurs du genre humain, Et sous les yeux de la Victoire Ebranle leur trône incertain.

Tels font les accens de sa Lyre.

Mais quel ser, quels nouveaux attraits,
Lorsque Bacchus & la Satyre,
Dans un vin petillant & fraits,
Trempent la peinte de ses traits!
Envain de sa gluire ennemie,
La haine repand en tout lieu,
Que sa Muse enfin avilie
N'est plus cette Muse chérie
De Dussé, la Fare, & Chaulieu:
Malgré les arrêts de l'envie,
S'il revenoit dans sa patrie,
Il en seroit encor le 1) seu.

Les travaux de notre jeune âge Sont toiljours les plus éclatans, Les graces qui font leur partage; Les sauvent des rides du tems. Moins la rofe compte d'inftans! Plus elle s'affure l'hommage Des autres filles du Printems. Répons-moi, célebre V \* \* \* Qu'est devenu ce coloris, Ce nombre, ce beau caractere Qui marquoit tes premiers écrits ; Quand ta plume vive & legere Peignoit la joie, enfant des Ris, Le vin faillant dans la fougere, Les regards malins de Cypris, Et tous les fecrets de Cythere? Alors de l'héroïque épris, Tu célébrois la violence Des seize Tyrans de Paris; Et la génereuse clemence Du plus vaillant de nos Henris. Alors la sublime éloquence Te pénetroit de ses chaleurs; Les graces & la véhemence Se marioient dans tes couleurs; Et par une heureuse incontance; De ton esprit en abondance, Sortoient des foudres & des fleurs.

Mais cette chaleur éclairée Qui se répandoit sur tes Vers, Per tes grands travaux modérée, Semble ensin s'être évaporée, Comme un nuage dans les airs.

Tandis que ma Muse volage; Par un aimable égarement, S'arrête où le plaisir l'engage, Et donne tout au sentiment ; L'ombre descend, le jour s'esface, Le char du soleil qui s'ensuit, Se jouë en vain sur la surface De l'onde qui le reproduit; L'heure impatiente le fuit , Vole, le presse, & dans sa place Fait succeder l'obscure nuit. Que dans ma retraite éclairée, Par la presence & le concours Des Dieux enfans de Cytherée, Les plaisirs exilés des Cours, Du vin de cette urse facrée S'enyvrent avec les Amours! Que mon toit soit impénétrable Aux craintes, aux remords vengeurs; Et qu'un repos inaltérable Dans cet azile favorable Endorme les soucis rongeurs.

#### Poesies Diverses.

Sur ces demeures folitaires
Veillez, ô mes Dieux tutelaires!
Déja Morphée au teint vermeil
Abaiffe fes alles legeres,
D'où la mollesse & le sommeil
Vont descendre fur mes paupieres.
Puisse-je après deux nuits entieres
N'ètre encor qu'au premier réveil;
Et voir dans tout son appareil
L'Aurore entr'ouvrant les barrierès
Du temple brillant du Soleil!
Vous, dont la main m'est todjours chere,

Vous, mes amis dès le berceau, Si l'enfant qui porte un flambeau Venoit m'annoncer que Glycere Favorife un amant nouveau, Mes Dieux, déchirez son bandeau, Et repoussez le téméraire. Mais, si plus sénsible à mes vœux, Il vous apprend que cette belle Moins aimable encor que fidelle, Brille pour moi des mêmes seux: Alors d'une offrande éternelle Flarez ett enfant dangereux, Et qu'une fleur toute nouvelle Orne à l'instant ses beaux cheveux.



# EPITRE A M. DUCLOS.

Tu sçais que d'un peu de Bétise Le bon vieux tems est accusé: Mais dans ce fiecle plus rusé, J'ai grand regret à la franchise De l'âge d'or si méprisé. J'ai grand regret à l'innocence De l'homme qui marchoit tout nud; Le plaisir au front ingenti, Sans voile, étoit sans indécence, Moins défini, mais mieux connu. L'Amour avoit plus de puissance, . Quand les Bergers étoient des Rois: On ne vit pas souvent, je crois, Des Patriarches petits-maîtres: L'amour qu'on fait au pied des hêtres Ne sçait pas vanter ses exploits. Sans art ainsi que sans mystére On l'aimoit parce qu'on s'aimoit; C'étoit le goût seul qui formoit La chaîne éternelle & legere, Oui fi librement retenoit

# Poesies Diverses.

Le Berger près de sa Bergere : Sous un toit couvert de fougere, Chacun fur le soir revenoit, Et le travail entretenoit Du plaisir l'ardeur passagere. L'Amour complaitant à nos yeux; Entouré de traits & de flâmes, N'étoit du tems de nos ayeux Que le besoin delicieux De rapprocher toutes les ames. Une fontaine, un verd gazon, Ombragés par un chêne antique, Voilà la petite-Maison ,: Où l'amour en habit rustique Venoit paffer chaque faifon. Notre jargon métaphifique N'étoit pas encor inventé. Le sentiment qu'on alambique N'a guéres de solidité: Par un seul mot l'amour s'explique; L'art du cœur est la vérité; Mais lorsque le faste des Villes Eut changé les mœurs des Bergers, L'amour s'éloigna des Vergers. Ne trouvant que des cœurs serviles, L'intérêt, la soif des grandeurs Formerent les nœuds des familles. L'honneur, ce fier tyran des filles,

Les força de rendre leurs cœurs. Les perfides & les cruelles Virent le jour au même instant : La loi d'être tofijours constant Donna naiffance any infidelles. Il fut défendu de charmer ; Les plaisirs devinrent des crimes L'amour se traita par maximes, L'esprit enseigna l'art d'aimer. On donna le nom de Victoire Au seul triomphe du bonheur, Et l'Amant surnommé Vainqueur; Céda le plaisir pour la gloire; L'amour ne fut plus dans le cœur, Dès qu'on écrivit son histoire: Ainsi le vieil âge changea. La vertu faisoit la noblesse, Le second âge l'échangea Contre un vernis de politesse. Pour moi, je crois qu'il dérogeal Tel fut le siécle de Thésée, Du fils d'Alemene & de Jason: Dès le moment, la trahison Fut pour jamais autorifée; Mais le fiécle peu raffiné N'avoit pas encor vû paroître Un être infolent & borné, Que l'on appelle petit-Maître.

Le premier fat de l'Univers Fut le fils du Roi de Pergame, Cet infenfé paffa les mers, Pour aller féduire une femme. L'amour moins que la vanité Le rendit amant de la Belle; Car sans le bruit de sa beauté Il n'eut point soupiré pour elle Un autre se fût contenté De trahir l'hospitalité, En possedant cette infidelle: Mais le rival de Ménelas Plûtôt que de vouloir la rendre Fit armer deux cent mille bras, Et reduire sa Ville en cendre, Et Pâris ett le Fondateur De cette Ville finguliere, Que nous voyons digne héritiére Du nom de son premier auteur: Peuple ingrat, perfide & frivole; Faut-il que d'un sexe charmant Tu sois le Tyran & l'idole? Faut-il que ton orgueil immole Le devoir & le sentiment ? Quoi ! cette maîtresse adorée, Qui sacrifie à ton bonheur Sa beauté, sa vie & l'honneur,

#### Poesies Diverses

Par toi sans cesse déchirée, Va donc mourir désespérée Du don qu'elle fit de son cœur. On peut sans crime être volage, C'est la faute de nos désirs, Mais à l'objet de nos soupirs, Le cœur doit totijours son hommage. Quel est l'ingrat, ou le sauvage, Qui peut oublier les plaisirs? D'un sexe digne qu'on l'adore, N'exagerons pas les travers, Sans lui l'homme seroit encore Farouche au milieu des déserts : Qui, les femmes qu'on deshonore Même en voulant porter leurs fers, Sont les fleurs qu'amour fit éclore Dans le jardin de l'Univers. Fidéle Ami, Censeur utile, N'examines dans mes Ecrits, Ni l'ordonnance, ni le style, Le sentiment en fait le prix. Ton esprit brillant & ferrile A le droit d'être disficile : Mais c'est pour ton cœur que j'écris.

# EPITRE

A M. le Comte de Forcalquier.

V Ous voulez donc que je reprenne
Un Luth que j'avois démonté;
Qu'après avoir brifé ma chaîne
Je perde encor ma liberné:
De la Nature enfant gâté,
J'écrivois autrefois fans peine
Des vers pleins de facilité;
Ma Mufe avec rapidiré
Voloit totijours fans perdre halcine
Au temple de la Volupté;
Mais j'ai laiffé târir ma veine
Dans le fein de l'oifiveté.

Les Vers sont enfans de l'yvresse, Si vous rimez, soyez heureux; Il faut pour peindre la tendresse, N'écrire des Vers amoureux Que sous les yeux de la Maîtresse, si vous chantez l'amour. Pourquoi les faiseurs de Ballades. Qui jadis inondoient la Cour De Madrigaux, de Chansons sades.

POESIES DIVERSES. Et qui méditoient nuit & jour Leurs impromptus, & leur Boutades. Pourquoi tous ces Auteurs glacés Au dernier rang sont-ils placés? C'est que leur esprit vouloit peindre Ce que leur cœur ne sentoit pas, Le tendre amour qu'ils ofoient feindre; Ne voloit jamais dans leurs bras. Pour tracer sa brillante image Tousours tendre & souvent volage, Aimez, changez avec ce Dieu, Volez où sa voix vous appelle; Soyez galant comme Chaulieu, Et libertin comme Chapelle, Sur-tout possedez l'heureux art De peindre tout avec décence; Ovide & le gentil Bernard Allarment un peu l'innocence; Soyez moins libre qu'ingénû, On peut avec un art extrême Offrir à la fagesse même L'Amour qui rougit d'être nû. Si vous avez la voix legere De la Maîtresse de Phaon, Ne quittez point Anacreon Pour imiter le grand Homere;

En voulant copier Milton, l'avois déja perdu le ton

# Poesies Diverses. 193

De l'heureux Amant de Glycere. Les vers dans ma jeune faison N'étoient pour moi qu'un badinage ; Ils me conterent davantage Quand j'écrivis pour la raison : Qu'il est dangereux d'être sage ! Moins prodigue de ses trésors, Je sens enfin que la Nature Les verse avec plus de mesure; Et répond mal à mes transports: Quelquefois la Philosophie Vient s'armer contre l'art des vers ! Pour plaire à ce trifte Univers . Il faut qu'un Auteur l'acrifie Les jours du printems de la vie ; Qui font & fi courts & fi chers. Le plaisir d'une affe legere Fuit en nous perçant de ses traits 3 Mais la gloire auffi passagere 'A-t'elle les mêmes attraits ? Cher Comte, eh quoi? la renommée Vaut-elle un foupir, un regard, Que laisse comme par hazard Echapper une Amante aimée? Vaut-elle les faciles riens Dont on nourrit l'orgueil des Belles? Et ces charmantes bagatelles

POESIES DIVERSES Que dans leur tendre entretien Se montrent deux amis fidèles? La renommée en vérité, Malgré son brillant étalage ; Mérite bien peu notre hommage ; Je permets à la vanité D'adorer sa trompeuse image L'erreur est toujours le partage D'un esprit faux & limité: Mais le bon sens cit revolte; Qu'elle soit l'idole du Sage, Et l'écuëil de la probité. . Ces fols qu'on appelle grands hommes; Se confument en vains regrets, Mais le bonheur est toujours près Du Théâtre obscur où nous sommes. Nous sentons le prix d'un beau jour . C'est pour nous que brille l'aurore, Pour nous les fleurs semblent encore S'ouvrir au foufle de l'amour, Le spectacle de la Nature, Qui renaît toûjours à nos yeux ? N'offre qu'une foible peinture Aux regards des ambitieux : Plus sa beauté se renouvelle, Plus nos yeux deviennent percans; Les plaisirs nous donnent des sens Qui rendent la terre plus belle.

# Poesies Diverses. 195

Que les ambitieux Mortels Etendent leur gloire seconde 2 Qu'à des hommages éternels Ils condamnent la terre & l'onde ; L'amitié pour nous est le monde 2 Dans son Temple, sont nos Autels.

Tout ici n'est que rêverie; Je le sai, mais des vains honneurs Mon ame dès long-tems guérie, Choisit de plus douzes erreurs, Mes biens, mes trésors sont les steurs, Et mes jardins une prairie.

P'aime mieux penfer avec vous a Dont l'efprit facile & fi doux, 5'étend, s'éleve & fe marie A tous les rems à tous les goûts! Rempli du plus charmant délire, l'aime mieux joiir des appas De votre amitié qui m'infpire, Que de cadencer fur ma lyre Ces vers coulants & delicats, Qu'il eft fi mal aifé d'écrire, Et dont on fait fi peu de cas. Cependant ma Muse s'engage A remplir vos heureux loifirs; Qui s'çait au printems de son âge

Souffrir les maux avec courage,
A bien des droits sur les plaisses.
l'ai peine à retrouver les traces
Des Muses dont j'ai fait la Cour,
Loin de moi s'envole l'amour,
Mais je vois près de vous les graces,
Elles m'instruiront à leur tour.

# EPITRE SUR LA PARESSE.

A M. DE\*\*\*.

CEnseur de ma chere Paresse, Pourquoi viens-tu me réveiller Au sein de l'aimable Mollesse Où j'aime tant à sommeiller? Laisse-moi, Philosophe austere; Godter voluptueusement Le doux plaisse de ne rien faire; Et de penser tranquillement. Sur l'Hélicon tu me rappelles, Mais ta Muse en vain me promet Le secours constant de se alles Pour m'élever à son sommet.

Mon esprit amoureux des chaînes Que lui présente le Repos, Frémit des veilles & des peines Qui suivent le Dieu de Delos. Veux-tu qu'héritier de la Plume Des Malherbes, des Despréaux, Dans mes vers pompeux je rallume Le feu qui fort de leurs Pinceaux? Ce n'est point à l'humble Colombe A suivre l'Aigle dans les Cieux; Sous les grands travaux je succombe, Les Jeux & les Ris font mes Dieux. Peut-être d'une voix légere, Entre l'Amour & les Buveurs, J'aurois pû vanter à Glycere Et mes larcins & ses faveurs; Mais la Suze, la Sabliere, Ont cueilli les plus belles fleurs, Et n'ont laissé dans leur carriere Que des Narcisses sans couleurs. Pour éterniser sa mémoire On perd les momens les plus doux, Pourquoi chercher fi loin la Gloire? Le Plaisir est si près de nous. Dites-moi, Manes des Corneilles, Vous, qui par des vers immortels Das Dieux égalez les merveilles,

# 198 Poesies Diverses.

Et leur disputez les Autels, Cette Couronne toûjours verte, Qui pare vos fronts triomphans, Vous venge-t'elle de la perte De vos amours, de vos beaux ans? Non, vos chants, triste Melpomene, Ne troubleront point mes loifirs: La gloire vaut-elle la peine Que j'abandonne les Plaisirs? Ce n'est pas que, froid Quieriste, Mes yeux fermez par le repos Languissent dans une nuit trifte, Oni n'a pour fleurs que des Pavots: Occupé de riants mensonges, L'amour interrompt mon sommeil; Je passe de songes en songes, Du Repos je vole au reveil. Quelquefois pour Eleonore; Oubliant son oisivete, Ma jeune Muse touche encore Un Luth que l'Amour a monté: Mais elle abandonne la Lyre, Des qu'elle est prête à se lasser; Car enfin que sert-il d'écrire, N'est-ce pas assez de penser?



# EPITRE SUR L'HYVER.

A M. DE\*\*\*

) F l'Urne célefte Le Signe funeste Domine fur nous; Et sous lui commence L'humide influënce De l'Ourse en courroux; L'onde suspenduë Sur les monts voifins Est dans nos baffins Envain attenduë. Ces bois, ces ruisseaux N'ont rien qui m'amuse; La froîde Arethuse Fuit dans les roseaux : C'est envain qu'Alphée Mêle avec ses eaux Son onde échauffée. Telle est des saisons La marche éternelle. Des fleurs, des moissons;

Des fruits, des glacons Ce tribut fidelle, Oui se renouvello Avec nos defirs En changeant nos plaines Fait tantôt nos haines, Tantôt nos plaisirs. Cedant nos campagnes Aux tyrans des airs, Flore & ses compagnes Ont fui ces déserts; Son sein outragé, Gémit ombragé D'un voile funeste; Et la Nymphe en pleurs Doit être modeste Jusqu'au tems des Fleurs? Quand d'un vol agile L'Amour & les Jeux Passent dans la Ville; J'y passe avec eux. Sur la double Scène ? Suivant Melpomene Et les Jeux nouveaux; J'entens le Parterre Marquer les défauts En Juge severe. Là, sans affecter

Les dédains critiques, Je laisse avorter Les brigues publiques? Du beau seul épris, Envie ou mépris Jamais ne m'enflamme ; Sculement dans l'ame, J'approuve ou ie blame ; Je bâille ou ie ris. Dans nos folles veilles ; J'irois de mes airs Frapper vos oreilles: Après nos concerts, L'yvresse au dé!ire Pourra fucceder Sous un double empire Je sçais accorder Le Tyrse & la Lyre; J'y crois voir Thémire; Le verre à la main Chanter fon refrain. Folatrer & rire. Quel fort plus heureux Bûveur amoureux, Sans foins, fans attente; Je n'ai qu'à saisir Un riant loifir,

Pour l'heure présente Toujours un plaisir, Pour l'heure suivante Toujours un désir.

Qu'à fon gré la Parque Hâte les inflans, Les compte & les marque Aux faftes des ans. Je l'attens fans crainte, Par fa rude atteinte Je ferai vaincu, Mais j'aurai vécu. Sans datte ni titre à Dormant à demi, Ici ton Ami Finit fon Epitre.



# \*EPITRE

#### AUX GRACES.

O Vous qui parés tous les âges, Tous les talens, tous les esprits; Vous, dont le Temple est à Paris; Et quelquefois dans les villages ; Vous que les plaifirs & les ris Suivent en secret chez les Sages, GRACES, c'est à vous que j'écris. Fugitives ou Solitaires, La foule des Esprits vulgaires Vous cherche sans cesse & vous fuit; Autli fimples que les Bergeres, Le goût vous fixe & vous conduit ; Indifferentes & legeres Vous échappés à qui vous suit ; Venez dans mon humble reduit, Vous n'y ferez point étrangeres, Rien ne peut y bleffer vos yeux; Votre frere est le seul des Dieux , Dont your verrez chez moi l'image. .Dans fon carquois brille un feul trait, Et dans sa main est le portrait

De celle qui fut votre ouvrage ; Venez donc, Sœurs du tendre amour, Eclairer ma retraite obscure; Venez ensemble, ou tour à tour, Et du pinceau de la nature Achevez l'heureuse peinture Que je vous consacre en ce jour-Vos bienfaits, charmantes Déesses Sont prodigués dès le berceau, Et jusques au bord du tombeau, Vous vous conservez vos richesses ; Vous élevez sur vos genoux Ces Enfans fi vifs & fi doux; Dont le front innocent déploïe La candeur qu'ils tiennent de vous Et tous les rayons de la joie; Vous aimez à vivre avec eux; Vous yous jouez dans leurs cheveux Pour en parer la négligence. Compagnes de l'aimable enfance, Vous préfidez à tous ses seux, Et de cet âge trop heureux Vous faites aimer l'ignorance. L'Amour, le Plaifir, la Beauté, Ces trois enfans de la Jeunesse! N'ont qu'un empire limité Si vous ne les suivez sans cesse;

L'Amour à travers son bandeau Voit tous les défauts qu'il nous cache, Rien à ses yeux n'est toujours beau; Et quand de vos bras il s'arrache Pour chercher un objet nouveau, Vos mains rallument fon flambeau, Et serrent le nœud qui l'attache. Bien plus facile à dégouter, Moins délicat & plus volage, Le Plaisir se laisse emporter Sur l'aile agile du bel âge, Il devore fur fon passage Tous les instans sans les compter, Vous seules lui faites gouter Le besoin qu'il a d'être sage; Par tout où brille votre image; Le gout le force à s'arrêter, Et la constance est votre ouvrage: Sans vous que seroit la beauté ? C'est par les Graces qu'elle attire; C'est vous qui la faites sourire; Vous temperez l'austerité; Et la rigueur de son empire; Sans votre charme si vanté . Qu'on sent & qu'on ne peut décrire } Sa froide regularité Nuiroit à la vivacité Des desirs ardens qu'elle inspire.

Le Dieu d'Amour n'est qu'un Enfant, Il craint la fierté de ces belles Qui foulent d'un pied triomphant, Les fleurs qui naissent autour d'elles. Par vous l'Amant ese esperer De faifir l'instant favorable. C'est vous qui rendez adorable L'objet qu'on craignoit d'adorer. Qu'il est doux de trouver aimable Ce qu'on est contraint d'admirer! Les belles qui suivent vos traces Nous ramenent à leurs genoux. Junon après mille disgraces, Après mille transports jaloux ; Enchaîne son volage époux Avec la ceinture des graces. L'air, la demarche, tous les traits; L'Esprit, le cœur, le caractere, Ont emprunté de vos attraits Le talent varié de plaire. La Nymphe qui craint un regard; Et qui pourtant en est émue, La Naïade qui par hazard Nous laisse entrevoir qu'elle est mie; La Vendangeuse qui sourit Au jeune Silvain qu'elle enyvre, Et lui fait sentir que pour vivre L'enjoument vaut mieux que l'esprit.

De l'amour, victime rebelle La Boudeuse qui dans un coin Semble fuir l'Amant qu'elle appelle ; Qui plus fensible que cruelle Gémit de sentir le besoin De le laisser approcher d'elle ; La Rêveuse dont la langueur La rend encore plus touchante; Qui se plaint d'un mal qui l'enchante; Dont le remede est dans son cœur; La Coquette qui nous attire Quand nous croïons la dédaigner 3 Et qui (pour surement régner) Semble renoncer à l'empire ; L'Amante qui dans son ardeur A de l'amour fans indécence : Et qui sçait à chaque faveur Faire revivre l'innocence ; La Beauté dont les yeux charmans Donnent les desirs fans yvresse . Qui sans refroidir ses Amans, Leur fait adorer sa sagesse; La finesse sans fausseté, La fagesse sans pruderie; L'enjoument sans étourderie Enfin la douce volupté, Et la touchante rêverie, Un gelle, un fourire, un regard;

Ce qui plait sans peine & sans art; Sans excès, fans airs, fans grimaces, Sans gêne, & comme par hazard, Est l'ouvrage charmant des Graces. Cessez donc de vous allarmer, Vous à qui la nature avare 'Accorda le bienfait d'aimer ; Et refusa le don plus rare, Le don plus heureux de charmer : De l'Amour touchante victime . O vous qu'il bleffe & fuit toujours ? Les Graces offrent leur secours Aux cœurs malheureux qu'il opprime : Allez encenser les Autels De ces charmantes immortelles ? A votre retour les mortels, Vous compteront parmi les belles? Et les Amours les plus cruels Vous ferviront fouvent mieux qu'elles; On s'accourume à la laideur, L'Esprit nous la rend supportable ; Les Graces suivent tous les âges ; Elles reparent leurs outrages, Et sement les fleurs du Printems Sur l'Hyver paisible des sages, Ainfi le vieux Anacréon Orna sa brillante vicillesse

Des

Des Graces que dans sa jeunesse Chantoit l'Amante de Phaon. De leurs celebres bagatelles Le monde encore est occupé: La mort de l'ombre de ses ailes N'a point encore enveloppé Leurs chansonnettes immortelles. Le seul esprit & les talens N'éternisent pas nos merveilles L'oubli, qui nous fuit à pas lents } Fait périr le fruit de nos veilles. Rien ne dure que ce qui plait, L'utile doit être agréable, Un Auteur n'est jamais parfait Quand il néglige d'être aimable. Martirs illustres de Clio , Vous, dont la plume infatigable ; Nous enrichit & nous accable, Voïez de vos in folio Quel est le sort inévitable. Dans l'abime immense du tems Tombent ces recueils importans, D'Historiens, de Politiques, D'Interprétes, & de Critiques, Qui tous au mépris du bon fens; Avec les livres Germaniques, Se perdent dans la muit des ans. La mort devore avec furie

Les grands monumens d'ici bas, Mais le plaisir qui ne meurt pas Abandonne à sa barbarie Les Annales des Potentats, Et tout bon livre qui l'ennuie, Pour fauver & rendre à la vie L'heureux Chantre de Menelas, Et le tendre Amant de Lesbie. La mort n'épargna dans Varron Oue le titre de seavant homme, Mais les graces de Ciceron Tirerent des cendres de Rome Et ses ouvrages & son nom. Je ne fçai par quelle avanture Quelques ouvrages de Pédant Ont pu percer la nuit obscure Où tombe tout livre excédant, Mais je sçai bien en attendant Oue c'est toujours contre nature Ou'arrive un pareil accident. Les Graces feules embelliffent Nos eferits ainfi que nos corps, Et nos talens sont des ressorts Que leurs mains légeres polissent. Les Graces entourent de fleurs Le fage compas d'Uranie, Donnent le charme des couleurs Au pinceau brillant du Génie,

Enseignent la route des cœurs A la touchante mélodie, Et prêtent des charmes aux pleurs ? Que fait verser la Tragédie. Malheur à tout esprit groffier, A l'ame de bronze & d'acier, Qui les méprise & les ignore. Le cœur qui les sent, les adore; Et peut seul les apprécier. Mais vous, filles de la nature Qui fites l'amour des mortels, Ne souffrez pas qu'on défigure Vos ouvrages fur vos autels. Paroissez aux yeux des impies ; Qui sans craindre votre courroux Nous offrent de froides copies Ou'ils nous font adorer pour vous? Venez diffiper l'imposture , Daignez repar oitre au grand jour Nous apprendrons votre retour , Et par le cri de la nature, Et par les transports de l'Amour;



## \*EPITRE

A Mr. DE FONTENELLE,

ON vit heureux quand on est sage. C'est du sein des tranquilles nuits Que naissent les jours sans nuage; En moissonnant trop tôt les roses du bel âge Onn'en recueille point les fruits. Ce Soleil brillant dans l'Aurore, Qui consume les fleurs de la jeune saison, Le plaisir n'est pour la raison Qu'un Aftre bienfaisant qui féconde & colore , Et qui d'un voile d'or embellit l'horison : Rémede pour le Sage, il devient un poison Pour les cœurs que son feu dévore. Tes jours comblés d'honneurs & tissus de plaisirs, Tes beaux jours, fage Fontenelle, Semés d'heureux travaux & de rians loifirs, Dont au gré de nos vœux le fil se renouvelle. Confacrent à jamais la raison éternelle, Qui dirigea tes pas & régla tes défirs. On vit un céleste Génie T'apporter tour à tour le compas d'Uranie; La plume de Clio, la lyre des Amours. La Gloire répandit ses rayons sur ta vie; \* Mercure de France Octob. 1751. p. 106.

Mais la feule raifon en étendit le cours. Les martyrs de l'orgueil prodiguent sans reserve Leurs jours, pour saisir des momens:

La Gloire fur ses pas fait perir ses amans, Et la Sagesse les conserve.

Sans jouir du prélent, vivre pour l'avenir, S'immoler aux races futures,

D'un travail épineux endurer les tortures, Laisser, quand on n'est plus, un foible souvenir; O chimere d'orgueil! O méprisable idole! En s'éclairant soi-même, éclairer l'Univers, Mériter un grand nom, sentir qu'il est frivole, Enlever fans effort ces lauriers toujours verds Qu'emporte Join de nous la Gloire qui s'envole; Defirer d'être grand, sans cesser d'être heureux, Enrichir fon esprit, en prolongeant sa vie, Mépriser la faveur & consoler l'envie, Défarmer ses rivaux, répner sur ses neveux, Tel est l'objet du Sage, & telle est ton histoire.

Il faut , pour être mon Héros, S'approcher lentement du Temple de Mémoire, Travailler sans relâche en faveur du repos, Exercer, conserver les ressorts de son ame ; Plus la vie est tranquille, & plus sa soible trame Echappe au cifeau d'Atropos.

Nos paffions font nos furies: Elles veillent fans ceffe, & leurs cris renaissans

Viennent rompre le cours des douces rêveries;

Et l'équilibre de nos sens.

Qui sçait les maîtriser est le Dieu d'Epidaure. Oui, la Sagesse aimable est sœur de la Santé. Elle seule connoit ce secret qu'on ignore

D'assurer l'immortalité.

Qu'un autre exalte le courage

D'Achille mort dans son printems; Il faut plus de vertus pour vivre plus long-tems; Et le Nestor des Grecs sut encor le plus sage,

FIN.



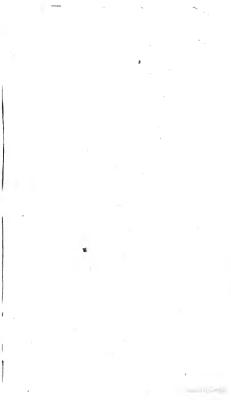

X L I I I D 42



